





IN NAPOLI

The d'ingentario 465/13

Sala Number

Scansia 10 Palchetto 1

Palet X 111- (13

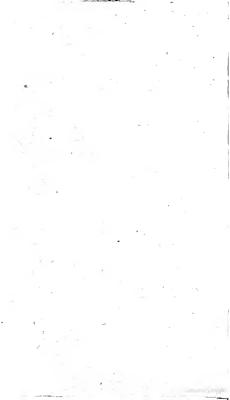

# HISTOIRE ROMAINE

DEPUIS LA FONDATION

### DE ROME

JUSQU'A LA BATAILLE

D'ACTIUM:

C'est-à-dire jusqu'à la fin de la République.

TOME TREIZIÉME.

Par M. CREVIER, Professeur de Rhétorique au Collége de Beauvais, pour servir de continuation à l'Ouvrage de M. ROLLIN.



#### A PARIS;

Chez LES FRERES ESTIENNE, rue Saint-Jacques.

Chez SAILLANT, rue Saint-Jean de Beauvais.

La Veuve DESAINT, rue du Foin.

M. DCC. LXXIX.

'Avec Approbation & Privilége du Roi.

#### LISTE

Des noms des Confuls, & des années que comprend ce Volume.

L. Domitius Ahenobarbus. An. R. 698. Ap. Claudius Pulcher. Av. J. C. 14-

Cn. Domitius Calvinus.

M. Valerius Messalla.

AN.R. 6996

AV.J.C. 53.

CN. POMPEIUS MAGNUS III.

AN. R. 700.

Q. CÆCILIUS METELLUS SCIPIO. AV.J.C. 52.

SER. SULPICIUS RUFUS.

An. R. 701.

M. CLAUDIUS MARCELLUS.

AN. R. 701.

M. CLAUDIUS MARCELLUS.
An. R. 702.
L. ÆMILIUS PAULUS.
Av.J.C. 500

C. CLAUDIUS MARCELLUS.

An. R. 703.

L. CORNELIUS LENTULUS.

Av. J. C. 49.

C. JULIUS CÆSAR II.

P.SERVILIUS VATIAISAURICUS, AV. J. C. 484

#### APPROBATION.

J'Ai lû par Ordre de Monseigneur le Chancelier, le treizième Tome de l'Histoire Romaine, par M. CREVIER, & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression. Fair à Paris ce 30 de Juillet 1746.

SECOUSSSE:



## HISTOIRE ROMAINE.

#### SUITE DU LIVRE QUARANTE-ET-UNIEME. S. III.

y. 111. César se prépare à retourner dans la Grande Bretagne, Avant que de faire le trajet,

Bretagne. Avant que de fairele trajet; il réduit ceux de Tréves, qui méditoient une révolte. Il emméne avec lui toute la haute Noblesse de la Gaule. Dumnorix, resusant de partir, est tué. Passagnes exploits de César dans la Grande Bretagne. Il accorde la paix aux peuples vaincus, & repasse en Gaule. Il a trouve tranquille en apparence, & distribue ses légions en quartiers: Tasgétius Roi des Carnutes, ami des Romains, tué. Ambionix Roi des Éburons, joignant la persidie à la force ouverte, detruit en-Tome XIII.

tiérement une légion Romaine & cinq cohortes, qui avoient été envoyées en quartier d'hiver sur ses terres. Ambiorix vainqueur souléve les Aduatiques & les Nervicns, qui viennent attaquer Q. Cicéron. Résistance vigoureuse des Romains. Exemple singulier d'émulation de bravoure entre deux Centurions Romains. César vient au secours de Cicéron avec une activité digne d'admiration. Les Gaulois, au nombre de foixante mille, font vaincus & mis en fuite par César, qui n'avoit avec lui que sept mille hommes. Douleur & deuil de Čéfar pour la perte de sa légion exterminée par Ambiorix. Il passe l'hiver dans la Gaule, qui toute entiére étoit en mouvement. Îndutiomarus Roi de Tréves, est tué dans un combat contre Labienus.

AN. R. 698. L. DOMITIUS AHENOBARBUS.
AV. J. C. 14. Ap. CLAUDIUS PULCHER.

Céfar le prépare à recourner dans la Grande Bre-Grande Bretagne. Ce n'étoit pas de quoi la Grande Bretagne. Gesté de Bretagne. Ce n'étoit pas de quoi la tagne. Gesté de Bretagne. Ce n'étoit pas de quoi la Le P. & un traité demeuré sans exécution. Il résolut donc d'y retourner avec de plus Domitius et Claudius Cons. 3 grandes forces; & en partant pour l'Îta-an. R. 6,28, lie, il chargea fes Lieutenans de lui con-ar. J.C. 14-ftuire pendant fon abfence le plus grand nombre qu'il feroit possible de barques & de perits bâtimens de transport, leur prescrivant même la forme qu'il jugeoit la plus convenable pour la navigation

fur ces mers.

Son hiver ne fut pas oisse. Il le passa, partie à tenir les Grands Jours dans la Gaule Cisalpine, partie à aller se montret en Illyrie, où sa présence étoit nécessaire pour réprimer les courses des Pirustes. C'étoit un peuple Illyrien, qui avoit fatigué par des hostilités & par des ravages la Province Romaine, c'est-à-dire la partie de l'Illyrie qui reconnoissoir les Romains. Il n'en couta à César, que de parostre dans le pays, pour obliger ces Barbares à lui donn ç des otages, & à réparer les dommages qu'ils avoient causés.

Quand il revint en Gaule, il trouva avant que de bien de l'ouvrage fait. On avoit radous il réduit ceus bé les vieux bâtimens; on avoit con-de tréves qui fituit à neuf vingt-huit vaiffeaux longs, une révolte. & environ fix cens barques de transport. Il ordonna que toute cette florte fe rendît au Port Itius: & pour lui, comme il paroissoit que ceux de Tréves

A ii

AN. R. 468 méditoient une rebellion, & que l'on AN. J. C. 54 difoit même qu'ils sollicitoient les Germains à passer le Rhin pout venir à leur appui, il se transporta de ce côté avec quatre légions & huit cens chevaux, voulant pacifier la Gaule avant que de s'engager dans l'entreprise de la Grande

Bretagne.

Ceux de Tréves formoient une nation puissante, furtout en càvalerie. Mais il y avoit de la division parmi eux. Deux rivaux, Cingetorix & Indutiomarus, fe disputoient le premier rang & la principale autorité. Cingetorix, qui se trouvoit apparemment le plus foible, vint se jetter entre les bras de Céfar, l'assurant de son attachement & de celui de tout fon parti pour les Romains. Indutiomarus au contraire assembloit des troupes; & après avoir retiré les femmes & les enfans dans le fond de la forêt d'Ardenne, il se préparoit à soutenir la guerre. Mais comme il vit que plusieurs de ceux sur lesquels il avoit le plus compté, effrayés par les armes de César, ou gagnés par les follicitations de Cingetorix, se détachoient de lui, il craignit d'être abandonné, & il prit enfin, quoique de mauvaise grace, le parti de la soumission. César, qui ne vouloit pas Domitius et Claudius Cons. 5 s'arrêter dans ce pays, feignit de rece-An. R. 698. voir fes excufes, & lui accorda la paix; Av. J. C. 54: mais en exigeant de lui deux cens otages, & entr'autres fon propre fils. Indutionnatus, déja peu content, fut encore extrémement piqué des careffes que Céfar faifoit à Cingetorix, & du foin qu'il prenoit de lui concilier les efprits des principaux de la nation. Il fe retira, le dépit dans le cœur, & avec le dessein de renouveller

la guerre à la premiére occasion. César, qui le croyoit hors d'état de 11 emméne pouvoir lui nuire au moins de quelque la haute Notems, s'en revint au Port Itius, où s'é-bleffe de la toient rendus par ses ordres quatre mille Gaule. Dumcavaliers Gaulois, & toute la haute fantde partir, Noblesse de la nation. Son plan étoit est tué. d'emmener avec lui ces Seigneurs du premier rang pour lui tenir lieu d'otages, & de n'en laisser dans la Gaule qu'un très-petit nombre, de la fidélité defquels il fe croyoit affuré. Dumnorix Eduen, dont nous avons beaucoup parlé ailleurs, devoit être du voyage. Céfar s'en défioit beaucoup, comme d'un homme qui avoit & le génie, & le pouvoir, & la volonté de brouiller. L'Eduen se défendoit de le suivre, alléguant de mauvais prétextes, qu'il craignoit la mer, que des motifs de Reli-

Ax. R. 693. gion l'obligeoient de rester dans le pays.
Ax. J. C. 54 Lorsqu'il vit que ses raisons n'opéroient
rien, il se mit à cabaler parmi la Noblesse Gauloise, disant que le desseiu
de César étoit de les tuer tous; & que
comme il n'osoit exécuter ce projet en
Gaule, il les faisoit passer en terre étrangére, pour être en liberté de les facrister

à fa cruelle politique.

Quelque criminelle que dût paroître cette conduite à César, il ménageoit toujours Dumnorix, ou plutôt la nation des Eduens, pour laquelle il avoit beaucoup d'égards, & qu'il craignoit d'offenfer en répandant le sang de celui qui en étoit comme le chef; très - résolu néanmoins à ne se point relâcher, & à préférer à toute autre confidération les intérêts de fa République & la tranquillité des Gaules. Pendant vingt cinq jours, que le vent de Nord-ouest le retint au Port, il se contenta d'employer auprès de Dumnorix les voies d'exhortation & de persuasion, le faisant veiller en même tems par des gens fûrs qui lui rendoient compte de toutes ses démarches. Enfin le tems étant devenu favorable, César ordonna l'embarquement. On fait quel est l'embarras & la multitude des soins qui occupent les Domitius et Claudius Cons. 7
esprits en pareille occasion. Dunnorix An. R. 55%, prosita de ce moment, & se retira avec Ar. J. C. 14la cavalerie Eduenne. Dès que César en sur averti, il suspendit son départ : & toute affaire cessante, il détacha à la poursuite du fugitif une grande partie de sa cavalerie, avec ordre de le ramener, s'il consentoir à obéir; ou de le tuer, s'il vouloir faire résistance. Dunnoris prit malheureusement pour lui ce dernier parti. Il prétendir qu'étant libre & d'une nation qui jouissoit des droits de la liberté, on ne pouvoir pas le faire

marcher malgré lui. Les gens de Céfar exécutérent leurs ordres : Dumnorix fut tué, & la cavalerie Eduenne ayant perdufon Chef revint fans difficulté au camp

de Céfar.

Ce Général, libre de tout autre foin, passinge & exne songea plus qu'à partir. Il laissa Laploits de Céfar daus la
bienus en terre ferme à la garde des Grande BiePorts & de la Côte des Morins, avec tagne.

Ports & de la Côte des Morins, avec tagne.

trois légions & deux mille chevaux. Il
embarqua sur sa flotte pareil nombre
de cavalerie, & cinq légions; & étant
parti vers le coucher du foleil, il sur
retardé par quelques contretems, de façon qu'il n'arriva à la vûe de la Grande
Bretagne que le lendemain à midi. Il

loue dans le trajet la vigueur de ses

AN. R. 698. foldats, qui dans leurs barques de trans-AV. J. C. 14. port faifoient la fonction de rameurs avec tant d'activité & de force, qu'ils égalérent la vitesse des vaisseaux qui alloient à la voile.

Céfar aborda au même endroit où il avoit débarqué l'année d'auparavant, & il fut étonné de ne trouver personne qui s'opposat à la descente. Le nombre de ses vaisseaux, qui passoit huit cens, avoit sait peur aux Insulaires, & ils s'é-

toient retirés sur les hauteurs.

Après le débarquement, qui se fit sans peine ni danger, le premier soin de César fut de se fortifier un camp, dans le. quel il laissa dix cohortes & trois cens chevaux fous le commandement d'un Officier Général; & avec le reste de fon armée il avança dans les terres, & marcha aux ennemis. Mais à peine les avoit-il tâtés par une légére escarmouche, qu'il reçut nouvelle que ses vaisfeaux, qui étoient à la rade, avoient été battus d'une violente tempête, & considérablement endommagés. Il revint aussi-tôt à la mer, & résolut, pour éviter un semblable inconvénient, de faire tirer tous ses bâtimens à sec, & de les enfermer dans une même enceinte de retranchemens avec fon camp. C'étoit

DOMITIUS ÉT CLAUDIUS CONS. 9. un grand travail. Mais fes foldats s'y Am. R. 698. portoient avec tant de courage, qu'ils Av. J. C. 14. le pousséent nuit & jour également sans

interruption: & l'ouvrage ayant été fini en dix jours, Céfar, après avoir donné fes ordres pour le radoub des vaisseaux,

retourna contre les Barbares.

Leurs forces s'étoient accrues pendant fon absence. Plusieurs peuples avoient fait entr'eux une ligue, & reconnoissoient pour Généralissime Cassivellaunus, qui régnoit au delà de la Tamise, & qui avant l'arrivée de César étoit en guerre avec ses voisins. Mais la crainte de l'ennemi commun avoit fait cesser les animosités particulières. Il y eut divers combats, dans lesquels les chariots des Infulaires incommodoient beaucoup la cavalerie de César. Cependant comme après tout les Romains étoient supérieurs, & qu'ils alloient toujours en avant, Cassivellaunus se retira derriére la Tamise pour en défendre le passage.

Il n'y avoit qu'un feul endroit où îl fût possible, & même avec bien de la peine, de la passier à gué. Les Barbares avoient augmenté la difficulté en hériffant le bord qu'ils occupoient d'une palissade de pieux aigus; & ils en avoient

AN. R. 253, planté aussi dans le lit du sseuve, qui Av. L. C. 54 demeuroient cachés & ensevelis sous les eaux. Césat instruit de tout par les prifonniers & les déserteurs, entreprit néanmoins de traverser une tivière si bien désendue. Ses soldats secondérent son ardeur, & , quoiqu'ils n'eussent que la rête hors de l'eau, ils allérent à l'ennemi avec tant de vigueur & d'audace, que les Barbares ne purent soutenir leur choc, & prenant la fuite se diffipérent comme une nuée de timides oiseaux.

Cassivellaunus résolut alors d'éviter toute action générale : & ayant séparé son armée, il ne se réserva que quatre mille chariots de guerre, avec lesquels il épioit le moment de tomber sur ceux qui s'écartoient; ou bien après avoir attiré les Romains dans quelque lieu défavantageux par l'espérance d'un butin qu'il leur présentoit, il sortoit de son embuscade, & les metroir en désordre par une attaque imprévue. Ces surprises lui réussissoient si heureusement, que César fut obligé d'ordonner à sa cavalerie de ne s'éloigner jamais à une diftance où elle ne pûr pas être foutenue des légions; & il ne faisoit le dégât dans le pays qu'à proportion du chemin que pouvoit faire son infanterie.

Cependant, quelques peuples de ces An. R. 6,8. cantons se soumirent à Cesar. \* Les Tri-Av. J. C. 14. nobantes furent les premiers. Leur Roi Imanuentius avoit été tué par Caffivellaunus; & Mandubratius fils de ce malheureux Prince, étoit dans l'armée de Céfar, auprès duquel il étoit venu jusqu'en Gaule chercher une retraite & un appui. Dès lors les Gaules étoient l'afyle des Rois de la Grande Bretagne dépossédés & persécutés. Les Trinobantes avoient conservé de l'attachement pour Mandubratius, & ils priérent César de le leur renvoyer pour les gouverner. Ils obtintent l'effet de leur demande. & moyennant quarante otages & des bleds qu'ils fournirent aux Romains .: leur pays fut épargné & même protégé par César. Cinq autres Nations du voisinage, voyant que les Trinobantes se trouvoient si bien du parti qu'ils avoient pris , les imitérent : & le Général Romain ayant fçu de ces nouveaux amis, que la ville de Cassivellaunus

n'étoit pas loin, il réfolut de l'y aller attaquer. Cette ville n'étoit rien moins que ce que nous appellons de ce nom. Les

<sup>\*</sup> Ils habitoient sur la de la Tamise aux environs rive gauche & au Nord de Londres.

AN. R. 698. habitans de la Grande Bretagne nomAr. J. C. 14 moient Ville une portion de forêt, défendue d'un fossé & d'un rempart, où
ils se retiroient avec leurs troupeaux
pour se mettre à couvert des courses
de leurs ennemis. Quoique la place de
Cassivellaunus sût rrès-bien fortissée, &
par la nature & par l'art, elle ne sit
aucune résistance. César y ayant sait
donner assaut par deux endroits en
même tems, les Barbares se jettérent
dehors par le côté qui n'éroit point attaqué, & laissérent leurs bestiaux, qui
faisoient routes leurs richesses, au pou-

voir du vainqueur.

Cassivellaunus ne tint pas encore ses affaires pour désepérées, & voulant faire une derniére tentative, il envoya ordre à quatre petits Princes qui occupoient le pays de Kent, de tâcher de surprendre la stotte Romaine, &, s'ils pouvoient, de la brûler. C'eût été un grand coup; mais l'attaque ne réussite pas, & même un des principaux chess des Insulaires, nommé Lugotorix, sur

fair prisonnier.

Il accorde la. Tant de mauvais succès, accumulés paix aux peu-les uns sur les autres, découragérent ples vaiateus, en enfin Cassivellaunus. Il eut recours à la Gaule. médiation de Comius Roi des Artésiens,

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 13 pour obtenir la paix de César, qui la AN R. 698. lui accorda sans beaucoup de difficulté. Av. J. C. 54. La fin de la belle faison approchoit, & les mouvemens de la Gaule donnoient de l'inquiétude à César. Il se fit donc amener des otages, imposa aux Insulaires un tribut, qui vraisemblablement ne fut pas payé avec beaucoup d'exactitude, prit fous sa protection Mandubratius & les Trinobantes, & défendir étroitement à Cassivellaunus de les molester : après quoi il repassa en Gaule, avec a la gloire d'avoir montré aux Romains la Grande Bretagne, mais non de l'avoir domptée.

Il s'en falloit bien que la Gaule même fit domptée , quoique depuis deux traquelle ans tout y parût affez tranquille. Mais difitiue tes c'étoit un feu caché fous la cendre, & l'agions en non pas éteint. Le défir de recouvrer leur liberté vivoit dans le cœur des Gaulois : & fans doute l'éloignément de Céfar , qui avoir passée la plus grande partie des deux derniéres campagnes ou en Germanie , ou dans la Grande Bretagne , avoit facilité à des peuples qu'i ne portoient le joug qu'à regret ,

a Primus omnium Romanorum D. Julius cum exercitu Britanniam in tradidiffe. Tac. Agric. n. 13. 14 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 638. les moyens de s'arranger enfemble, &

Av. J. C. 14 de prendre des mefures pour parvenir
à le fecouer.

César ignoroit cette disposition des esprits, qui n'avoit point encore éclaté. A son retour de la Grande Bretagne, il tint paisiblement l'assemblée générale de \* Amiens. la Gaule à Samarobrive \* : après quoi il ne songea qu'à établir ses quartiers d'hiver. La distribution qu'il en fit, étoit favorable aux desseins des Gaulois. L'année avoit été féche, & en conféquence la récolte peu abondante. Par cette raison César crut devoir changer quelque chose au plan qu'il avoit jusques-là suivi par rapport à l'établissement de ses quartiers d'hiver : & au lieu qu'il avoit toujours eu soin d'y mettre plusieurs légions ensemble, il aima mieux, pour la commodité des vivres & des fourages, les placer une à une dans des cantons différens: une dans le pays des Morins fous le commandement de C. Fabius Lieutenant Général : une autre chez les Nerviens fous Q. Cicéron, frére de l'Orateur : la troisième sur les terres des Essuens § fous L. Roscius : la quatriéme

> \$ Ce nom n'est point connu. Peut-être Esluens, Eufubiens, Sésuviens, ne viens, ceux de Lisseux.

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 15 dans le Rhémois sur les confins du pays AN. R. 6 de Trèves sous Labienus : trois dans Av. J. C. le Belgium \*, fous trois commandans, M. Crassus son Questeur, fils puiné du fameux Crassus, qui actuellement se préparoit à attaquer les Parthes, L. Plancus, & C. Trébonius : enfin la cinquiéme, que Céfar avoit levée en dernier lieu dans le pays au-delà du Pô, fut envoyée avec cinq cohortes, fur les terres des Eburons \$, entre le Rhin & la 5 Le pays Meuse, où régnoient Ambiorix & Cativulcus. A la tête de ce dernier corps de troupes étoient deux Lieutenans Généraux, Titurius Sabinus, & Aurunculeius Cotta. Céfar en féparant ses quartiers, avoit eu néanmoins attention à ne les pas trop éloigner l'un de l'autre : & excepté Roscius, qui hivernoit dans un pays ami & tranquille, tous les autres quartiers étoient renfermés dans un efpace \*\* de cent mille pas, c'est-à-dire

Vossius croit qu'il faut lire | \*\* D'une extrémité des Poljus crois qu'il faut tire i cid dan'i le texte de Géfar quareires à l'autre, il y a Eduons, les Eduons, ceux plus de cent mille pas. d'Autun: è cette opinion Peut-être Céfa congori il a auffi de la v aifemblance. un centre, d'où d la ronde "Le Belgium n'est pas la disflance jugar'aux quarla même chose que la Gaule tiert les plus éloignés de Belgique. Cen'en est qu'une ce centre ne peut pas s'éparite, qu'on peut regarder tendre plus loin que l'est-

it

comme répondant à ce que pace marqué ici.

16 Domitius et Claudius Cons.

An. R. 698. d'environ trente-cinq lieues. Il eut en-An. J. C. 514 core la précaution de ne point trop se presser d'aller en Italie, comme il avoit coutume de faire tous les hivers; & il résolut de ne point partir, qu'il n'eût reçu nouvelle de tous ses Lieutenans Généraux, & ne sçût leurs quartiers établis, fortisses, & mis hors d'infulte.

Tassetius des Carmers (ar à dégarnir le Belgium d'une des ami des Ro-mains rué. Légions qu'il y avoit placées. Les Cardes des Carmers (ar à des actions des Belgium) des Ro-mains rué. Légions qu'il y avoit placées. Les Cardes (ar des Ro-mains rue des Ro-mains ru

\* Ceux de nutes \* avoient un Roi ami des Ro-Ghattres. mains, qui se nommoit Tasgétius. Ce Roi sut assassimple publiquement par ses

ennemis, foutenus d'un parti puissant dans la Nation. César appréhenda que ce ne sûr là le signal d'une révolte, & il donna ordre à Plancus de se transporter dans le pays Chartrain avec sa légion,

& d'y passer l'hiver.

Ambioristoi A peine quinze jours s'étoient-ils des Eburons, écoulés, depuis l'arrivée des légions joignant la pendie à la dans leurs différens quartiers, lorsque force ouver-la conjuration des Gaulois éclata par la entièrement révolte des Eburons. Leurs deux chefs une légion ou Rois, Ambiorix & Cativulcus, avoient été comme amis audevant de Satos, qui binus & de Cotta, & leur avoient fourni envoyées en des bleds. Mais voilà que tout d'un coup,

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 17
trouvant épars un nombre de foldats an. R. 658.
Romains qui étoient allés couper du <sup>Av. J. C. (a.</sup>
bois & des fascines, ils tombent sur cux, yet sur les taillent en piéces, & vont ensuite attaquer le camp même où la légion étoit
retranchée. Repoussés avec pette, ils ont
recours à la ruse & à la perfidie.

Ambiorix ayant demandé & obtenu qu'on lui envoyât quelqu'un avec qui il pût conférer, tint un langage fort adroit, & qui partant d'un Prince Barbare peut servir de preuve, que les seules leçons de la nature suffisent pour rendre les hommes fort (avans dans l'art de tromper. Il commença par protester » qu'il n'avoit point perdu la mémoire » des bienfaits de César, qui l'avoit dé-" livré du joug des Aduatiques, & qui » lui avoit rendu fon fils & fon neveu, » que ces peuples ayant reçus en otages » tenoient dans une dure captivité. Que » s'il venoit de faire un acte d'hostilité » contre les Romains, ce n'avoit point » été par esprit d'animosité & de haine, " mais parce qu'il n'avoit pû rélister » aux désirs de sa Nation. Que de la fa-» con dont se gouvernoient les Gaulois, " les peuples n'avoient guéres moins " de pouvoir sur leurs Rois, que les " Rois fur leurs peuples. Que sa Na18 Domitius et Claudius Cons.

AN. R. 698. » tion elle-même, dans le mouvement Av. J. C. 14. " fubit auquel elle s'étoit portée, n'avoit o fait que suivre l'impulsion de toute la » Gaule. Qu'il avoit été réglé de concert » entre tous les Gaulois, d'attaquer en » un seul jour, qui étoit celui même où " il parloit, tous les quartiers de l'ar-» mée Romaine, afin que de l'un on » ne pût pas donner du secours de l'au-" tre. Qu'il pouvoit alléguer pour preuve » de la vérité de ce qu'il disoit sa propre » foiblesse. Qu'il savoit très bien que les » Eburons n'étoient pas capables de » mesurer leurs forces avec celles des " Romains. Mais qu'après avoir fatis-» fait à ce que sembloit demander de » lui la cause commune de la patrie, il » croyoit devoir écouter la voix de la » reconnoissance. Que par attachement » pour César, par amitié pour Sabinus, » il se sentoit obligé de donner avis de » l'extrême péril auquel alloit être ex-» posce la légion qui se préparoit à hi-» verner sur ses terres. Qu'un corps de » Germains avoit passé le Rhin, & ar-» riveroit dans deux jours. Que c'étoit à " Sabinus & à Cotta à voir s'il leur » convenoit de se retirer, & d'aller se » joindre ou à Labienus, ou à Cicéron. » Que pour lui il promettoit avec serDOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 19
ment de leur affurer la liberté des paf An. R. 658.
mages. Qu'il s'y porteroit d'autant plus Av. J. C. 14
my volontiers, que c'étoit une occasion
my pour lui de gagner doublement, en
my fe montrant recomosifiant envers Cé-

» far, & en foulageant fon pays de l'in-

» commodité des quartiers d'hiver. » Le discours d'Ambiorix, reporté aux deux Lieutenans Généraux, causa entre eux partage de sentimens, & en conséquence une contestation des plus vives. Cotta ne vouloir point que l'on quittat sans l'ordre de César des quartiers d'hiver, où il les avoit envoyés. Il prétendoit " qu'ayant toutes les provisions né-» cessaires, ils soutiendroient sans peine » l'attaque des Germains, au moins juf-» qu'à ce qu'ils pussent être secourus par " les légions qui étoient dans leur voisi-" nage. Et qu'en un mot il n'y avoit rien " de plus honteux ni de plus mal pensé, " que de prendre conseil d'un ennemi » fur une démarche de la derniére im-'» portance. » Sabinus au contraire, qui ajoutoit une entiére foi aux discours d'Ambiorix, représentoit « que le dan-" ger étoit pressant, qu'il n'y avoit pas " un moment à perdre, & que l'unique " voie de falut étoit de réunir ensemble » plusieurs légions, pour les empêcher

An. R 658. » d'être toutes détruites les unes après Ar. J. C. 54. » les autres, »

C'étoit dans le Conseil de guerre que l'affaire s'agitoit : & les Officiers se partageoient aussi bien que les chefs. Les plus braves & les plus autorifés suivoient Cotta. Sabinus s'opiniâtra pour son malheur, & pour celui des troupes qui lui étoient confiées. Il éleva sa voix afin de pouvoir être entendu des foldats, qui étoient en dehors. Vous le voulez, dit-il avec emportement à Cotta & à ceux qui embrassoient le même avis: il saut vous céder. Mais ceux qui m'écoutent, s'il arrive une disgrace, sauront à qui s'en prendre. Dans deux jours, si vous y consentiez, rejoints avec leurs camarades, ils n'auroient tous ensemble qu'un même fort. Vous aimez mieux, en les tenant ecartés & relégués loin des autres, les réduire à la nécessité de périr par le fer ou par la faim.

Il se leva en prononçant ces derniers mots, & le Conseil alloit se séparet. Les Officiers se metrent autour des deux Lieutenans Généraux, & les conjurent de se concilier, leur représentant que quelque parti que l'on prit, soit de demeurer, ou de s'en aller, le danger ne pouvoir pas être fort grand: mais que

Domitius et Claudius Cons. 21 leur discorde menaçoit les troupes d'une An. R. 698. pette certaine. On se remet à consérer:

la délibération dura jusqu'à minuit : enfin Cotta fe laissa vaincre; & l'avis de Sabinus l'ayant emporté, on donna ordre aux soldats de se préparer à partir à la pointe du jour. Le reste de la nuit se passa dans le mouvement & sans dormir, parce que les foldats étoient occupés à faire le choix de ce qu'ils devoient emporter avec eux, & de ce qu'ils pouvoient laisser. On fit, comme le remarque César, tout ce qu'il falloit faire pour ne pouvoir ni rester avec sûreté, ni le défendre avec succès, supposé qu'on fût attaqué sur la route. Des soldats harassés par le défaut de sommeil, n'étoient pas en état de faire beaucoup de résistance: & de plus, comme on se fioit pleinement aux promesses d'Ambiorix, les troupes marchoient en une longue file, emmenant tous leurs gros bagages.

Les Eburons s'étoient rendu attentifs à ce qui se passeroit pendant la nuit dans le camp des Romains: & ayant jugé, par le bruit & par le grand mouvement, qu'on se préparoit à partir, ils se partagérent en deux corps, & allérent se placer à deux mille pas, autout d'un vallon, qui étoit sur le chemin par le-

22 Domitius et Claudius Cons.

Aw. R. 658. quel devoit se faire la retraite. Lors donc Ar. J. C. 344. que les Romains 5 y furent imprudemment engagés , voilà que les Gaulois fortent de leur embuscade , & viennentfondre sur eux , les prenant en même

tems en tête & en queue: Sabinus, qui ne s'attendoit à rien moins, fut absolument déconcerté. Cotta ne fut point surpris d'un événement qu'il avoit prévû, & il commença à donner ses ordres avec beaucoup de présence d'esprit, faisant en même tems les fonctions de Général & de foldat. Mais comme la longueur de la file que formoient les quinze cohortes l'embarrassoit, parce qu'il ne pouvoit ni voir d'un bout à l'autre, ni se transporter dans tous les endroits où sa présence étoit nécessaire, de concert avec Sabinus il ordonna aux foldats d'abandonner les bagages, & de se ranger en cercle faisant face de tout côté. César observe que ce parti avoit de grands inconvéniens : c'étoit décourager le foldat, c'étoit augmenter la confiance de l'ennemi, c'étoit enfin donner occasion à bien des particuliers de quitter le combat pour aller chercher parmi leurs bagages ce qu'ils avoient laissé de plus précieux.

Ambiorix se conduist en habile Gé-

Domitius et Claudius Cons. 23 néral. En, ans., cria-t-il aux siens, les ba-An. R. 698. zages sont à nous: c'est le fruit de la vic-Av. J. C. 54.

toire: ne songeons qu'à l'achever. Il fut obéi: & les Romains attaqués vivement, & pressés par le désavantage des lieux, ivoient, malgré l'égalité du nombre, peaucoup de peine à se défendre. Seulenent, lorsqu'ils pouvoient joindre l'eniemi, & le ferrer de près, ils gardoient eur supériorité, & en tuoient beaucoup, Ambiorix remédia à cet inconvénient, en ordonnant à ses gens de ne se point rop approcher, de se retirer lorsque les Romains avanceroient fur eux, & de es accabler de loin d'une nuée de traits. Par cette façon de combattre, les Ronains avoient tout le défavantage. Si juelque cohorte se séparoit du gros our donner fur ceux des ennemis qu'elle oyoit à sa portée, elle ne leur faisoit ucun mal, parce qu'ils se dissipoient lans le moment, & elle présentoit ellenême ses flancs découverts à ceux qui ccupoient les hauteurs de côté & d'aure. Si les Romains se tenoient tous serés en un peloton, leur valeur devenoit utile, & n'avoit point occasion de exercer.

Le combat se soutint ainsi depuis la ointe du jour jusqu'à la huirieme heure.

An. R. 698. Enfin plusieurs des plus braves Officiers Av. J. C. 54 Romains ayant été blessés ou tués, & Cotta lui-même ayant reçu un coup de fronde à la bouche, Sabinus, qui avoit été la premiére cause du désastre par sa timide crédulité, y mit la derniére main par la même voie. Ayant apperçu Am-, biorix qui animoit les siens au combat, il lui envoya fon interpréte pour le prier de lui faire quartier & à ses soldats. Ambiorix répondit que s'il vouloit conférer avec lui, rien ne l'en empêchoit: qu'il espéroit obtenir de ses troupes qu'elles laisfassent la vie sauve aux Romains; & que pour ce qui étoit de Sabinus lui-même, il lui donneroit sa parole qu'il ne lui seroit fait aucun mal. Sabinus communiqua cette réponse à Cotta, & voulut lui perfuader d'aller enfemble trouver Ambiorix. Mais Cotta se tint ferme à refuser de faire une pareille démarche vers un ennemi qui avoit les armes à la main. Sabinus toujours aveugle, toujours fermé aux bons conseils, prit avec lui ce qu'il trouva d'Officiers sous sa main, & s'avança vers Ambiorix, qui le voyant approcher lui ordonna de mettre bas les armes, Le Romain obéit, & commanda à sa suite d'en faire autant. Le Prince Barbare traîna exprés l'entretien

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 25 'entretien en longueur, disputant Sit An. R. 198. es conditions, afin de donner à ses gens Av. J. C. 54le terms d'envelopper Sabinus; & après

qu'il l'eur ainsi fair tuer par une horrible perfidie, il revient charger de nouveau les Romainsavec sestroupes, qui crioient victoire, poussant selon leur usage d'es-

froyables hurlemens.

Ce ne fut plus un combat, mais un carnage. Cotta est tué en combattant avec la plus grande partie des Romains: les autres se retirent vers le camp d'où ils étoient partis. Celui qui portoit l'aigle, la conserva jusqu'aux retranche-mens, & lorsqu'il en sur à portée il l'y jetta : après quoi il se retourna contre les ennemis, & mourut en brave homme en se battant à la tête du camp. Ce qui restoit de soldats après une si cruelle journée eurent encore assez de courage pour se défendre jusqu'à la nuit. Mais le voyant sans espérance & sans aucune ressource, ils se tuérent les uns les autres julqu'au dernier. Un petit nombre, qui s'étoient échappés du combat, gagnérent par diverses routes le camp de Labienus, & lui portérent la nouvelle de ce trifte événement.

Cependant Ambiorix, qui avoit de la Ambiorix tète & de l'habileté, fongeoit à profiter vainqueur Tome XIII.

B

Av. J. C. 64. Aduatiques& les Nervieus, qui viennent attaquer Q. Cicéron.

26 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. An. R. 698. de sa victoire. Il passe en diligence chez les Aduatiques ses voisins, & les souléve. De-là il entre sur les terres des Nerviens, & les anime par son exemple, & par la promesse de son secours, à aller attaquer Q. Cicéron, qui avoit établi dans leur pays ses quartiers d'hiver. Les Nerviens aisément persuadés, convoquent les peuples qui étoient fous leur obéissance: & en très-peu de tems une armée formidable, composée de toutes ces différentes nations, marcha contre Cicéron avec tant de promptitude, qu'ils arrivérent avant qu'il fût informé du défastre de Sabinus. Leur cavalerie, qui avoit pris les devans, furprit & enveloppa un assez grand nombre de soldats Romains, qui s'étoient répandus dans les forêts, & qui y coupoient les bois nécessaires, soit pour le chauffage, soit pour les fortifications du camp. Ils vont ensuite avec toutes leurs forces livrer l'assaut au camp même de Cicéron : & ayant été repoussés, ils recommencent le lendemain & les jours suivans avec une nouvelle furie, & tonjours avec aussi peu de fuccès.

Le premier soin de Cicéron avoit été Réilitance vId'écrire à César pour l'instruire du péril où il se trouvois. Mais comme tous les. goureuse des Romains.

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 27 chemins étoient gardés par les ennemis, Av. R. 6,8. les différens couriers qu'il dépêcha fu- Av. J. C. 54. rent arrêtés Il fut donc réduit pendant un tems aux seules ressources que lui fournissoit son courage\* & son habileté dans la guerre. Il mit en usage tous les moyens connus alors pour la défense des places. Ses foldats employoient à conftruire des tours, à fortifier leurs lignes, à garnir de parapets leur rempart, tous les intervalles où ils n'étoient pas obligés de combattre. Leur ardeur à l'ouvrage étoit incroyable. On ne cessoit de travailler ni jour ni nuit : les malades même & les blessés y mettoient la main. Cicéron, quoique d'une très-foible santé, animoit tout, présidoit à tout : & il falloit que les foldats le forçassent de prendre de tems en tems quelques momens de repos.

Ambiorix, après avoir plusieurs sois tenté inutilement d'emporter par la sorce de camp Romain, voulut essayer de la ruse, qui lui avoit si bien réussi auprès de Sabinus. Mais Cicéron ne sur point la dupe de tous ses artissicieux discours, & il

n'écouta aucune proposition.

Alors les Nerviens entreprirent d'enfermer les Romains par des lignes, donnant quinze pieds de profondeur à leur

An. R. 698. fossé, & onze de hauteur au rempart. Av. 1. C. s4. C'étoit un ouvrage nouveau pour ces peuples : mais ils en avoient pris l'idée dans leurs guerres contre César, & les prisonniers qu'ils avoient parmi eux, leur servoient de maîtres & de guides. Les outils leur manquoient. Ils y suppléérent le mieux qu'ils purent, coupant les piéces de gazon avec leurs épées, remuant la terre avec leurs mains, & l'emportant dans leurs habits qu'ils employoient à cet usage au lieu de sacs & de gabions. Ils étoient en si grand nombre, qu'en moins de trois heures ils eurent achevé leurs lignes, qui étoient de quinze mille pas de circuit. Ils y ajoutérent d'autres ouvrages ou machines, à l'imitation de ce qu'ils avoient vû pratiquer par les Romains, des tours, de longues faux, des tortues ou galeries.

Le foldat Romain étoit logé dans le camp sous des huttes couvertes de chaume. C'est ce qui fit naître aux assaillans la pensée d'y mettre le feu. Le septiéme jour de l'attaque, un grand vent s'étant élevé, les Nerviens lancérent dans le camp Romain des balles d'argille enflammées, & des javelots brûlans. Le feu aidé par le vent, se répandit en un instânt dans toure l'étendue de la place;

Domitius et Claudius Cons. 29 & les ennemis encouragés par l'espé-As. R. 698, rance d'achever promptement la victoi-Av. J. C. 54- re, firent avancer leurs tours & leurs tottues, & se disposérent à escalader le rempart. La constance des soldats Romains sut telle, que pendant qu'ils étoient environnés de stammes, & acca-

étoient environnés de flammes, & accablés d'une grêle de traits, pendant qu'ils voyoient brûler leurs cabanes, leurs bagages, & toute leur petite fortune, non feulement aucun ne quitta fon poste pour aller fauver quelque chose de ce qui lui appartenoit; mais il ne s'en trouva que très peu qui regardassent seulement en attrice: tous étoient occupés du soin de combattre & de repousser l'ennemi. Une si haute valeur sut récompensée par le succès: & si ce jour sut le

plus difficile & le plus dur pour les Romains, ce fut aussi celui où les ennemis

perdirent le plus de monde. Céfar a jugé digne de passer à la post Exemple sintérité un exemple singulier d'émulation la ton de braentre deux Officiers. Deux Centurions voure entre ou Capitaines, Pulso & Varenus, se ions kodispuroient sans cesse le prix de la bra-mains, voure : & chacun vouloir être préséré

à fon rival. Dans le plus fort du combat dont nous parlons, Pulsio désie Varenus. Voici, dit-il, l'occasson de décider

Au. R. 69º. nos anciennes querelles. Voyons qui de . Av.J. C 14. nous deux fera preuve d'une plus grande valeur. En même tems il s'élance hors des retranchemens, & va attaquer un gros d'ennemis qui étoient très serrés. Varenus piqué d'honneur le suit à peu de distance. Pulsio tue d'abord un des Nerviens: mais bientôt il est enveloppé. Varenus court à lui & le dégage : mais il se trouve le moment d'après dans le même péril d'où il vient de tirer fon émule, & est à son tour dégagé par lui. Ainsi les deux rivaux se furent mutuellement redevables de la vie, & la gloire de la vaillance demeura encore indécise entre eux.

Cicéron, avec ime adivité digne d'admiration.

La défense devenoit de jour en jour au secours de plus difficile & plus périlleuse pour les Romaius, à cause du grand nombre de leurs blessés: & César n'étoit point averti; aucun des couriers de Cicéron n'avoit pû passer. Enfin un esclave Gaulois que l'on engagea en lui promettant la liberté, à se charger d'une lettre d'avis, échappa aux Nerviens à la faveur de la conformité de l'habillement & du langage, & arriva heureusement. César ne nous dit point où il étoit alors; mais il falloit qu'il ne fût pas fort éloigné.

Rien ne me paroît plus digne d'ad- An. R. 698. miration dans César, que son activité, Av. J. C. 14. qui est comparable à celle de la foudre. Il reeut la lettré de Cicéron sur le soir, Jorsqu'il n'y avoit plus qu'une heure de soleil. Sur le champ il envoie ordre à M. Crassus qui étoit dans le pays des Bellovaques, de partir à minuit avec sa légion & de le venir joindre. Il dépêche un autre courier à C. Fabius qui hivernoit chez les Morins, & lui ordonne de mener sa légion dans l'Artois, qui étoit fur le chemin pour aller à Cicéron. Il écrit à Labienus peur lui commander de se rendre sur les terres des Nerviens. César lui-même rassemble environ quatre cens chevaux. -

Le lendemain à la troisième heure du jour, il fut averti de l'approche de Craslius. Il fit ce jour-là vingt mille pas, c'est-à-dire, près de sept lieues. Fabius se trouva aussi à sa rencontre au lieu marqué. Mais Labienus, que ceux de Tréves, encouragés par la victoire d'Ambiorix, se préparoient à attaquer, ne crut pas pouvoir quitter le pays sans un trop grand péril, & il rendit compte à César des obstacles qui l'empêchoient d'exécuter ses ordres. Il lui donna en

32 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 698, même tems les premiéres nouvelles du Ar. J. C. 144 défastre de Sabinus.

César approuva les raisons de Labienus : mais il se trouvoit pourtant réduità deux légions au lieu de trois sur lesquelles il avoit compté. Il n'en pourfuivit pas moins son entreprise, perfuadé que la promptitude du fecours étoit l'effentiel en pareille circonstance. Il marche à grandes journées, & fair prendre les devans à un cavalier Gaulois porteur d'une lettre dans laquelle il donnoit avis à Cicéron de son arrivée; mais qu'il prit la précaution d'écrire en Grec, afin que si elle tomboit entre les mains des ennemis, elle ne fût pas entendue. Le Gaulois avoit ordre, en cas qu'il ne pût pénétrer jusqu'au camp, d'y jetter la lettre avec un javelot, autour duquel il l'auroit attachée. La chose fut ainsi exécutée, & la lettre portée par le javelot s'arrêta par hazard à une rour, où elle demeura pendant deux jours sans être apperçue. Le troisième jour un soldat l'ayant remarquée, la prit, & la remit à Cicéron, qui la lut sur le champ en pleine assemblée, & répandit ainsi la joie dans tout son camp. En même tems on voyoit la

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 33 fumée qui s'élevoit des villages voifins An. R. 658, incendés par Céfar : ce qui ne permet. Av. J. C. 14-toit pas de douter de l'approche du fecours.

Les Gaulois en eurent aussi par Les Gaulois eleurs coureurs, & ils prirent le parti de foixantemile laisser Cicéron, & d'aller au-devant de sont vaincemile laisser Cicéron, & d'aller au-devant de sont vaincemile laisser Cicéron fat sur le qui avoit champ donner nouvelle à son Général avec loi que champ donner nouvelle à son Général avec loi que champ de la marche des ennemis: & le Jende-men main César les découvrit lui-même au-delà d'un grand vallon traversé d'un ruisseau. Comme rien ne l'obligeoit plus de se hâter, il campa dans l'endroit où il se trouvoit, pour se préparer à com-bartre.

Ses deux légions n'étoient pas complètes, & faifoient à peine fept mille hommes. Tenter la fortune avec des forces si étrangement inégales, c'étoit rifquer beaucoup. Il s'y réfolut néanmoins: seulement il se proposa d'engager les Gaulois à venir à lui; mais tout prêt à aller à eux, si son artiste ne réussissifier pas. La ruse qu'il employa, sur de tâcher de se rendre méptisable. Son camp devoit occuper un très petit espace, puisqu'il n'avoit que sept mille hommes saus bagages : il le rétrécit

Aw. R. 658. encore le plus qu'il lui fut possible.
Ar. J. C. 14 Il s'étudia à donner toutes sortes de
marques de craintes : il sit beaucoup élever les remparts , & boucher avec soin
les portes du camp : & la cavalerie Gauloise s'étant approchée pour braver &
désier les Romains , celle de César se
retira affèchant un air de timidité & d'in-

quiétude.

Des barbares qui croyent qu'on les craint, ne peuvent manquer de devenir présomptueux. Toute l'armée passe le ravin, & montant à l'ennemi ils se mettent dans le cas d'être attaqués avec avantage. Leur confiance alloit si loin, qu'ils firent proclamer tout autour du camp que si quelque Gaulois ou Romain vouloit passer de leur côté, il le pouvoit jusqu'à la troisième heure du jour : mais qu'après ce moment, ils ne feroient quartier à personne. Déja ils se préparoient à escalader le rempart & à combler le fossé, lorsque César fait une sortie générale par toutes les portes du camp à la fois. Înfanterie & cavalerie, tout se jette sur les Barbares, que la surprise & l'effroi mirent hors d'état de faire aucune résistance. Tous prirent la fuite, & un très grand nombre restérent fur la place.

Aussi sage que hardi, César ne voulut An. R. 698. point-pousser trop loin la poursuite des Av. J. C. 54fuyards, à cause des bois & des marais dont le pays étoit couvert. Comme il avoit peu de monde avec lui, il fentoit que le moindre échec pouvoit lui être funeste. Ainsi sans avoir souffert aucune perte, il délivra & joignit Cicéron. Quand il vit les ouvrages des Batbares, leurs tours, leurs lignes, il en fut frappé d'admiration. Ayant ensuite fait la revûe des foldats, il trouva que sur dix à peine y en avoit-il un qui fût resté sans blessure. Ce qui lui sit juger quelle avoit été la grandeur du péril, & la vigueur de la réfistance. Il soua beaucoup & le Commandant, & la légion. Il donna des marques particulières d'estime & de bienveillance aux Officiers dont Cicéron lui rendit un honorable témoignage. Il favoit combien les caresses distribuées à propos sont puissantes pour encourager les gens de guerre, toujours sensibles à l'honneur; & qu'une armée devient capable de tout ofer pour un Général qui sait estimer le mérite & le récompenser.

Ce fut aussi de Cicéron que César Douteur & apprit tout le détail de la malheurense deuilde César affaire de Sabinus. Comme il aimoit beat-be sa légion

Aw. R. 698 coup ses foldats, un tel désaftre le pénéAV.J.C. 4 tra de la douleur la plus amére. Il laissa extreminée
par Ambioria
ouer. Costre sa barbe & ses cheveux, ce qui
ouer. Costre chez les Romains la marque d'un
deuil extrême: & il ne se rasa point, qu'il
n'eût vengé le fang de ces braves gens.
C'est l'expression de Suétone: d'où il
résulte que le deuil de César dura au

moins jusqu'à la fin de la campagne sui-

Il paffe l'hiver dans la Gaule, qui cier d'hiver dans le quartier des Bellovarouse entière ques: & pour lui, il s'établit autour de étoit en mous Samarobrive \* avec trois légions distrivement.

\* Amiens buées en trois quartiers différens, mais peu éloignés l'un de l'autre. Les circonstances ne lui permettoient point d'aller passer l'hiver, selon sa coutume, en Italie. Toute la Gaule étoit en mouvement & fongeoit à une rébellion générale. Les Sénonois avoient chassé leur Roi Cavarinus, ami des Romains, après avoir tenté inutilement de le tuer. Nous avons vû que les Carnutes avoient tué leur Roi Tasgétius. Les peuples Armoriques, c est-à-dire, ceux qui habitoient la côte de la mer depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à celle de la Seine, travailloient à renouer leur ligue, qui avoit été dissipée trois ans auparayant. Domitius et Claudius Cons. 37 Les Nerviens, les Eburons, ceux de An. R 698. Tréves étoient en armes. Enfin, excepté Ar.J. C. 34 les Eduens & les Rhémois, attachés aux Romains les uns par une ancienne alliance, & les autres par des engagemens pris avec Céfar, & cultivés avecfidélité de part & d'autre, il n'y eut pas un feul des peuples de la Gaule qui ne fe

disposat à la révolte.

Ceux de Tréves se hâtérent d'entrer indutionaen action. Leur Roi Indutionarus sol-rus Roi de licita d'abord ses Germains à passer le dans un cou-Rhin pour venir l'appuier. Mais la dé-bienus. faite d'Arioviste, & celle des Usipiens & des Tenctéres étoient de puissantes leçons pour les nations Germaniques. Aucune ne répondit favorablement aux invitations du Roi de Tréves. Cet inquiet & impatient Gaulois, réduit à ses forces nationales, & à celles de ses plus proches voisins, ne laissa pas d'attaquer les quartiers de Labienus. Il y trouva sa perte. Comme il s'étoit approché avec une confiance téméraire du camp des Romains, Labienus fortit fur lui avec toutes ses troupes, auxquelles il avoit recommandé d'attaquer le seul Indutiomarus, & de ne blesser aucun des ennemis, qu'ils ne vissent leur chef renversé & mort. La chose réussit :

38 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

Av. R. 698. Indutiomatus fut tué en passant une ri
Av. J. C. 54 viére qui se trouvoit sur le chemin de sa
fuite. Alors toute l'armée ayant perdu
son Général & son Roi, se dissipa: &
depuis cette victoire la Gaule fut plus
tranquille pendant le reste de l'hiver.

## §. I V.

Céfar léve deux nouvelles légions en Italie, & s'en fait prêter une par Pompée. Expéditions de César durant l'hiver. Mesures que prend César pour assurer sa vengeance contre Ambiorix & les Eburons. Il subjugue les Ménapiens. Ceux de Tréves sont vaincus & soumis par Labienus. Céfar passe une seconde fois le Rhin. Il vient enfin aux Eburons, & entreprend de les exterminer. Danger extrême & imprévû que coure! de la part des Sicambres une légion commandée par Q. Cicéron. Le pays des Eburons est saccagé; mais Ambiorix échappe à César. César fait condamner à mort & exécuter Accon chef des Sénonois. Il va passer l'hiver en Italie.

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 19

CN. DOMITIUS CALVINUS. \* An. R. 699. Av. J. C. 53. M. VALERIUS MESSALLA.

UNE légion & cinq cohortes tota-célat lève lement exterminées avec Sabinus les légions en faisoient une diminution considérable Italie, & s'en dans les forces de César. Pour réparer faitprêter une par Pompée. cette perte, il fit de nouvelles levées dans Cef. de B. la Gaule Cifalpine: & de plus, comme G. I. VI. Pompée pendant son second Consulat avoit enrollé un nombre d'hommes considérable, mais sans les rassembler sous le drapeau, parce que demeurant autour de Rome, il n'avoit pas besoin de leur service, César le pria de mettre ces troupes sur pied, & de les lui envoyer. » L'amitié, dit César, & le bien de la » République déterminérent également » Pompée à confentir à cette demande. » C'étoit réellement un fecours utile pour la guerre des Gaules. Mais quel Gouvernement, que celui où des particuliers usoient ainsi à leur gré des forces publiques! Caton sentoit bien les conséquences d'un pareil défordre, & il s'en plaignit dans le Sénat. » Pompée, disoit-

<sup>\*</sup> Ces Consuls n'entrérent il ne s'Agit point ici des en charge qu'au mois de affaires de la Ville, j'ai Juillet. Les sux premiers eru devoir désigner l'année mois de l'année se passirent à l'ordinaire par les noms en interrègne. Mais comme

40 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Aw. R. 699." il, vient de prèter une légion à Céfar ;

Av. J. C. 13. " fans que l'un vous l'ait demandée, ni

» que l'autre ait obtenu votre confente» ment pour la donner : enforte que des
« corps de fix mille hommes avec ar
» mes & chevaux, ce font-là des préfens
» d'amitié entre particuliers. » Mais c'étoit la destinée de Caton, de représenter toujouts le vrai, & de n'être jamais
écouté. Céfar se dédommagea ainsi avec
avantage de ce qu'il avoit perdu. Au
lieu de quinze cohortes, il se renforça
de trois légions qui en comprenoient le
double.

Ces mesures étoient justes & nécesfaires. Les Gaulois n'étoient point abattus: tous les peuples qui avoient fait l'année précédente les préparatifs d'une révolte, persistoient dans leur dessein d'enécouragés par la mort d'Induriomarus, se montroient sidéles à sa mémoire, & aux engagemens qu'il leur avoit sait prendre. Après avoir déséré à ses proches le commandement suprème, ils se liérent de nouveau par un Traité avec Ambiorix, & ils firent tant auprès des Germains, qu'ensin ils est obtinrent un secours.

Expéditions César crut par ces raisons devoir se de César du rant l'hiver. hâter d'entrer en campagne; & sachant

Domitius et Valerius Cons. 41
que les Nerviens & la plûpart de leuts Av. R. 699voisins étoient en atmes, il prend avec Av. J. C. 513lui les quatre légions les plus proches
de ces pays : il y fait le dégât, ravage
les terres, enlève beaucoup de prisonniers & de bestiaux, & force ainsi ces
peuples à se soumettre, & à lui donner

des otages.

Après cette expédition, qui fut courte, il revint tenir l'assemblée générale de la Gaule Celtique. Mais voyant que les Sénonois & les Carnutes n'y avoient point envoyé leurs Députés, il remet l'assemblée, & la transfére à Lutéce \*, dont les habitans, quoiqu'unis depuis une génération aux Sénonois, ne paroissoient pas avoir trempé dans leur révolte. Le même jour qu'il avoit dé-claré cette résolution, il part, & fait tant de diligence, qu'Accon, chef des Sénonois, fut pris au dépourvu, & n'eur pas le tems de rassembler ses forces. Il fallut recourir aux priéres. Les Eduens, dont les Sénonois étoient cliens, leur servirent d'intercesseurs. César, qui n'avoit pas intention de passer la saison d'agir à instruire le procès des coupables, reçut leurs excuses, & exigea d'eux cent orages. Les Carnutes effrayés se soumirent pareillement, & obtinrent le

Parie.

42 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 659, même traitement par le crédit des Rhé-Av. J. C. 51 mois leurs patrons. Alors Céfar vient à Lutéce, achéve la tenue des Etats, & commande aux Gaulois de lui fournir de la cavalerie.

Mesures que On n'en étoit encore qu'au comprend Cétar mencement du printems; & César, pour assurer la vengeance comptant désormais la Celtique passiscontre Am-ble, ne s'occupa que du soin de la guerre Bierix & les Bourons, contre ceux de Tréves & contre Am-

biorix. C'étoit sur-tout à ce dernier qu'il en vouloit, & il prétendoit venger par fa mort & par la destruction de la nation des Eburons, les cohortes Romaines qu'ils avoient exterminées. Il s'étudia donc à connoître quelles étoient les ressources d'Ambiorix, pour les lui ôter toutes, & empêcher qu'il ne lui échapât. Il sçut qu'il étoit hôte & ami des. Ménapiens, nation féroce, & qui habitant un pays de bois & de marais, avoit toujours éludé les efforts de l'armée Romaine, fans jamais faire aucune démarche de soumission vers César. De plus, Ambiorix avoit lié par le moyen de ceux de Tréves des correspondances avec les Germains. César, avant que d'aller à lui, résolut de le priver des deux appuis fur lesquels ce rusé barbare comptoit. Il envoye deux légions dans le pays de

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 43 réves à Labienus, qu'il charge aussi de AN. R. 699. a garde des bagages de toute l'armée : Av. J. C. 53. k lui-même avec cinq légions, qui ne portoient que leurs armes, il marche

contre les Ménapiens.

· Ces peuples, qui sentoient qu'ils ne 'il subjugue pouvoient tenir la campagne, eurent les Ménapiens recours à leur artifice accoutumé; & au lieu d'assembler des forces, ils se dispersérent & se cachérent dans leurs bois & dans leurs marais, avec tout ce qu'ils purent emporter. Mais César ayant partagé son armée en trois corps, fit un si horrible dégât dans le pays, ravageant & brûlant tout, enlevant hommes & bestiaux, que les Ménapiens furent obligés d'envoyer lui demander la paix. Il la leur accorda, à condition qu'ils ne recevroient ni Ambiorix , ni Député de sa part; leur déclarant que, s'ils le faisoient, il les traiteroit en ennemis. Il laissa dans le pays Comius avec un corps de cavalerie, pour les tenir en respect, & il se disposa à aller réduire ceux de Tréves. Il trouva la chose faite par la valeut & la bonne conduite de Labienus.

Les ennemis s'étoient avancés d'eux-ceux de Trémêmes pour attaquer ce Lieutenant. Ves sont vain-Mais ayant appris qu'il lui étoit arrivé par Labienus. un renfort de deux légions, ils s'arré-

44 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 692 térent , & résolurent d'attendre aussi le Av. J. C. 53. fecours que leur avoient promis les Germains. Labienus alors crut devoir aller à eux, & s'approcha jusqu'à la distance de mille pas. Entre les deux camps cou-

vraifemblablement la Moselle.

\* C'est asser loit une rivière \*, dont le passage étoit raisembla-lement la difficile, & les rives sort hautes. Le Romain forma fon plan de tâcher de les attirer en deça de cette riviére, afin de pouvoir les combattre dans un lieu désavantageux pour eux, & avant que les Germains eussent eu le tems de les joindre. Dans cette vûe il dit publiquement qu'il étoit résolu de décamper pour aller occuper un meilleur poste, & où les bagages de toute l'armée, dont il. avoit la garde, fussent plus en sûreté. Comme son camp étoit plein de Gaulois, la chose fut sur le champ rapportée aux ennemis. La nuit venue, il assemble les Tribuns & les premiers Capitaines, & leur déclare ses véritables intentions : après quoi il donne le signal du départ. Les Gaulois en furent bientôt avertis; & se reprochant à eux-mêmes leur lâcheté, si pendant qu'ils étoient fort supérieurs en nombre, ils n'osoient pas attaquer un ennemi qui fuyoit devant eux, ils se mettent dès la pointe du jour à passer le sleuve.

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 45 Labienus leur donna le tems de pailer AN. R. 699. tous. Alors il arrête sa marche; & après Av. J. C. 53. avoir placé les bagages sur une hauteur avec une bonne escorte, il anime ses foldats à bien faire. » Voilà, leur dit-il, » l'occasion que vous désiriez. L'ennemi " se livre à vous dans un poste où il ne » peut foutenir vos efforts. Montrez fous " mes ordres le même courage, que » vous avez tant de fois prouvé à votre » Général. Perfuadez-vous qu'il est ici » présent, qu'il vous voit, & vous re-» garde. » A ces mots, les Romains jettent un grand cri, & font leur décharge. Les Gaulois qui voyent marcher fiérement à eux des gens dont ils avoient compté qu'ils ne verroient que le dos, se troublent, se déconcertent, ne peuvent résister même au premier choc, & prennent la fuite. La victoire fut complette; grand nombre de morts : beaucoup de prisonniers; & le peuple de Tréves abbattu par ce rude coup, se soumit à la domination Romaine. Les Germains ayant appris la défaite de ceux qu'ils venoient secourir, repassérent le Rhin, & avec eux toute la famille d'Indutiomarus. Cingetorix, qui étoit toujours de-

meuré fidélement attaché aux Romains, fut établi chef & Roi de sa nation, 46 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

AN R. 699. Lorsque César sur arrivé dans le pays AV J.C. 53° de Tréves, trouvant que tout étoit pacésar passe cisié, il résolut de passer une seconde sois le Rhin. fois le Rhin. Deux motifs l'y portoient;

fois le Rhin. Deux mortis l'y portoient ; le fecours envoyé de Germanie à ceux de Tréves, dont il prétendoit tirer vengeance, & le défir d'intimider tellement les peuples de ces contrées, qu'ils n'ofassent promettre ni donner retraite à Ambiorix. Il fit donc construire un pont suivant la méthode qu'il avoit déja pratiquée, mais un peu au-dessus de l'endroit où il avoit desse le premier: & l'ouvrage ayant été achevé en peu de jours, il passa de l'autre côté du Rhin.

C'étoit de la nation des Suéves qu'étoit venu ce fecours, dont il étoit fi fort irité. A fon approche ils s'enfoncérent bien avant dans la Germanie, & l'attendirent en bonne disposition à l'entrée d'une grande forêt, qu'ils nommoient Bacenide\*. Céfar dit qu'il appréhenda, s'il alloit aux Suéves, de manquer de vivres, parce que les Germains cultivoient fort peu & fort négligemment leurs terres. Il est bien vraifemblable ausst qu'il ne vouloit pas s'en-

<sup>\*</sup> Cellarius crois que c'est basse Saxe dans la princise qu'on appelle aujour-paue de Volsembutel. d'hui le Hattz, forêt en

Domitius et Valerius Cons. 47 gaget trop avant dans un pays ennemi An. R. 695, d'où la retraite pouvoir devenir difficile Av. J. C. 51. & hazardeuse. Il retourna donc en Gaule. Mais pour tenir les Germains dans la crainte, il ne détruisit pas son pont en entier; il n'en rompit qu'une longueur de deux cens pas du côté de la rive Germanique: & pour garder ce qu'il en laissoit subsister, il éleva sur le pont une tour de quatre étages, où il plaça douze cohortes sous un Officier Général.

Il ne lui reftoit plus que la guerre des Il vienten-Eburons, dont il avoit extrêmement à maux Eburons, de le venger. Surtout ç'eût c'tê pend de recœur de se venger. Surtout ç'eût c'tê pend de recœur de se vengen de se voir mas extendises. It et de la personne d'Ambiorix. Il se proposa de surprendre cet adroit & habile Gaulois; & pour cela il détacha toute sa cavalerie sous le commandement de Minucius Basilus, avec ordre de traverser les Ardennes en toute diligence, & de cacher sa marche autant qu'il lui seroit possible, afin d'arriver sans être attendu. Il s'en fallut très-peu que la chose ne réussit à souhait. Basilus pénétta dans le pays avant que l'on eût aucune nouvelle de sa venue; & il sit quelques prisonniers, qui lui indiquérent

48 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Il en fut quitte pour la perte de ses

AN. B. 699. l'endroit où fe retiroit Ambiorix. C'é-Av. J. C. 51 toit un bâtiment tout environné de bois. Ces bois le fauvérent ; car pendant que fes cavaliers arrêtent les Romains à un chemin étroit , il eut le tems de monter à cheval , & s'enfuit à toute bride.

chariots, de ses chevaux, & de tous ses équipages.

Ambiorix, voyant la tempête qui alloit fondre sur son pays, prit l'unique parti convenable, qui fut d'ordonner aux Eburons de fonger chacun à fa propre fûreté, parce qu'il n'étoit pas possible d'as-Tembler un corps d'armée qui pût tenir contre toutes les forces de César. La chose sur ainsi exécutée. Les Eburons se retirérent, les uns dans les bois, les autres dans des marais presque inaccesfibles, quelques - uns dans des lieux proches de la mer, & qui deviennent des isles lorsqu'elle est haure. Ceux qui avoient des liaisons particulières dans les nations voisines, allérent y chercher un afyle: tout le plat pays demeura abandonné. Cativulcus qui régnoit avec Ambiorix sur les Eburons, étant âgé & infirme, & ne pouvant par cette raison supporter les fatigues ni de la guerre,

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 49 ni de la fuire, s'empoifonna lui-mêrite\*, An. R. 59. en accablant d'imprécations fon collé-Av. J. C. 5. gue, qui l'avoit entraîné dans une si

funeste entreprise.

Le dessein de César étoit d'exterminer les Eburons : la difficulté étoit de les trouver. Il résolut de partager ses troupes : & d'abord il commença par déposer tous les bagages dans le fort d'Atuatique \*, situé au cœur du pays, lieu des infortunés quartiers d'hiver de Sabinus & de Cotta. Comme les ouvrages n'en étoient pas encore tout-à-fait ruines, il comptoit épargner de la peine à la légion qu'il y laissoit, & qui étoit l'une des trois derniérement levées en Italie. Il confia le commandement de la légion & du fort à Q. Cicéron, à qui il déclara en partant qu'il reviendroit le septiéme jour. Il prit donc avec lui trois légions, il en donna trois à Labienus, trois à C. Fabius : & ces trois corps répandus en trois cantons différens, firent un horrible dégât dans rout le pays des Eburons.

Tome XIII.

<sup>&</sup>quot;Clfar ajonie que ce su Tongres dans le pays de Liege. Les Aduatiques, dire epparenment, avec dont il est parlé ailleurs, un fue exprimé de cet arber, qui pafe chep plus des Ebwons 6 leur ville siturs Naturalisses pour principale, comme nout tre d'une très - mauvaisse l'avons dis, étoit, selon pluqualité.

TO DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Mais les habitans épars çà & là échap-AN. R. 659. Av. J. C. 13. poient à sa vengeance. Pour aller à eux, il falloit pénétrer dans des lieux de difficile accès, & inconnus; enfiler des routes étroites, & exposées à des embuches à droite & à gauche. Si les Romains demeuroient en corps de légions, ils ne pouvoient arriver à l'ennemi; s'ils fe séparoient en petirs pelotons, ou si même des soldats s'écarroient seuls, comme il arrivoit souvent, par l'espérance du pillage, ils tomboient dans des pièges qui leur étoient tendus par-tout, & périssoient eux - mêmes. Enfin César s'avisa d'un expédient singulier : ce for d'inviter tous les peuples du voisinage à venir piller & ravager les terres & les habitations des Eburons. Ces nouveaux ennemis connoissant parfaitement les lieux, étoient plus à la portée de réussir; & s'ils périssoient, César s'en consoloit aisément.

Danger exprévu que court de la part des Sicambres une légion commandée par Q. Cicéron.

Cette invitation donna lieu à un évé-Danger ex-trême & im- nement des plus furprenans, & des plus capables de faire voir combien il est important dans la guerre de se tenir toujours fur ses gardes. Non seulement les peuples Gaulois des environs accoururent attirés par l'appat d'un butin facile & assuré; mais la nouvelle en ayant été

DOMITIUS ET V ALERIUS CONS. 51 ortée au-delà du Rhin, les Sicambres An. R. 699, oulurent aussi profiter de l'occasion. Av. J. C. 53-

s passent le Rhin dans des barques au ombre de deux mille chevaux, & comencent par piller les Eburons, & ilever ce qu'ils trouvent de bestiaux. omme ils avançoient dans le pays, un leurs prisonniers leur dit : " A quoi vous amusez-vous, de courir après un chétif & misérable butin, pendant qu'en trois heures de marche vous pouvez arriver à Atuatique, où sont tous les bagages & toures les richesses de l'armée Romaine? Céfar est actuellement fort loin. Le petit nombre de soldats qu'il y a laissés, suffit à peine pour garnir les parapets, & la crainte qui les domine est si forte, qu'ils n'osem pas sorrir hors de leurs retranchemens. » Cet avis fut trouvé excellent, les Sicambres tournent fur le champ irs pas vers Atuatique.

C'étoit le septième jour depuis le détr de Célar, & celui auquel il avoit é son retour. Jusques-tà Q. Cicéron oit obéi ponctuellement aux ordres son Général, & n'avoit pas laissé me un valet sortir du camp. Maïs sin n'ayant point de mouvelles de Cé-, qu'il savoit s'êtro ayancé affez loja 52 Domitius et Valerius Cons.

Av. R. 659, dans le pays ennemi, & doutant qu'il Av. J. C. 53 revint exactement au jour marqué; d'ailleurs fatigué des plaintes de plufieurs, qui étoient mécontens de se voir ensermés, comme s'ils soutenoient un siége; croyant de plus qu'il étoit bon de mettre des bleds dans son camp, pour avoir de quoi distribuer l'étape aux soldats de sa l'égion, qui devoient la recevoir ce jour-là même, il envoya cinq cohortes dans un champ éloigné seulement de trois mille pas pour en couper les bleds.

Précisément dans ce moment arrivent les Sicambres. L'allarme sur extrême dans le camp Romain. Ils ne se voyoient que la moitié de leur nombre. Ils ne s'attendoient à rien moins qu'à une attaque. Ces Barbares leur sembloient tombés des nues, & ils se persuadoient qu'il falloit que l'armée de César sur de venir les infulter. Quelques-uns même craignoient l'infortune attachée, ce leur sembloit, au lieu qu'ils occupoient; & se mettoient devant les yeux le triste sort des soldars de Sabinus.

Il s'en trouva néanmoins qui firent ferme à la porte à laquelle se présentoient les ennemis. César a fait mention en particulier d'un vieux Capitaine, DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 53 xtius Baculus, qui avoit par devers An. R. 699. grand nombre de belles actions, Av. J. C. 53.

qui étant actuellement malade, & yant pas mangé depuis cinq jours, traîna comme il pur à l'endroit qu'il yoit menacé; & ayant encouragé par exemple les Capitaines de la cohorte i éroit de garde, il arrêta la premiéfougue des ennemis. Dans l'état de blesse où l'avoit réduit sa maladie & diéte, les blessures qu'il reçut achevéit de l'accabler. Il tomba ou mort, \* en défaillance, & l'on eut bien de peine à l'emporter hors du combat. pendant par la résistance courageuse avoit donné le tems aux foldats de remettre de leur frayeur. Les Sicams ne purent forcer la porte du camp, les retranchemens fe défendoient sufimment tout feuls contre des Barba-, qui ignoroient la manière de les aquer.

Cependant les fourageurs Romains iennent. Les Sicambres crurent d'ad que c'étoir l'armée de Céfar, & trérent l'attaque du camp. Mais bienayant remarqué leur petit nombre, fe jettent sur eux & tâchent de les

L'expression de Cefar fens : Relinquit animus

54 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 699, envelopper. Ce qu'il y avoit de vieux Ar. J. C. 13. foldats dans cette troupe prirent leur parri de se faire jour à travers les ennemis, & de pénétrer dans le camp. Les autres, qui ne s'étoient jamais vus en pareil cas, dourent, balancent, font divers mouvemens contraires les uns aux autres. Il en périt un nombre considérable. Le reste animé par la bravoure des Capitaines, qui étoient gens de cœur & d'expérience, choisis par César dans de vieux corps, gagna enfin les retranchemens. Les Sicambres désespérant alors de forcer le camp Romain, allérent reprendre le butin qu'ils avoient déposé dans les bois, & repassérent tranquillement le Rhin.

La consternation étoit si grande dans le camp Romain, même après la rettaite des Barbares, que Volusénus étant arrivé pendant la nuit avec la cavalerie, il ne put leur persuader que César le suivoit. Ils s'opiniâtroient à croire que l'infanterie étoit détruite, & que la cavalerie seule avoit pû échapper aux ennemis. Ils ne surent tassurés que lorsqu'ils virent leur Général en personne de retour avec son armée.

César s'étant fait instruire de tout, se plaignit que ses ordres n'eussent pas été Domitius et Valerius Cons. 55.
Adélement exécutés. Du reste il admira Av. 1. C. 53. le jeu bizarre de la fortune, & comment des peuples venus exprès pour nuire à Ambiorix, l'avoient servi comme s'il les eût mandés à son secours.

Pendant le reste de la campagne il Le pays des fit continuer & par fes troupes, & par Eburons est les peuples du voisinage, le dégât com- Ambiorix èmencé fur les terres des Eburons. Tout chappe à cefut détruit & ravagé; en forte que ceux qui, cachés dans leurs retraites, évitérent le fer des ennemis, étoient réduits à périr de faim. Mais il ne put parvenir à achever sa vengeance sur Ambiorix. Souvent ce fugitif fut tout près d'être pris ou tué: on le voyoit, on croyoit le tenir, & toujours il échappoit. Changeant perpétuellement d'asyle, & n'ayant autour de lui que quatre cavaliers, il rendit inutiles les efforts d'une multitude d'ennemis, que la haine, le désir de plaire à César, l'espoir de la récompense, animoient à le poursuivre.

Après cette expédition César ramena son armée à Durocortorum, ville capi- condamner à tale des Rhémois. Il y tint une assem- cuter Accoi, blée générale de la Gaule, dans laquelle chef des séil fit le procès à ceux qui avoient excité les foulévemens des Sénonois & des Carnutes. Accon ayant été convaincu d'en

mort & esé

56 Domitius et Valerius Cons.

Av. J. C. 533 è mort & exécuté: Plufieurs autres qui craignoient le même fort s'enfuirent : & Céfar prononça contre eux la peine du banniflement.

Il va passer Il distribua ensuite ses segions en quarliverenstatiers, deux sur les frontséres de ceux de
lic. Tréves, deux dans le pays de Langses,
six dans le Sénonois. Après quoi il passa
en Italie pour faire la visite de la Gaulo
Cisalpine, & y tenir les Grands jours,
selon l'usage des Magistrats Romains.

La fuite des faits nous oblige d'interrompre ici ce qui regarde la guerre de Céfar dans les Gaules. Nous allons paffer en Orient, & parler d'un Général d'une capacité bien-différente, & dont les succès ne le furent pas moins.

## ... §. V.

Origine des Parches. Arfate fondateur de cet Empire, qui s'étend fous les fuccesseurs de ce Prince. Leurs mœurs d'abord féroces, puis amollies par le luxe, Leur facon de combattre. Ils étoient toujours à cheval. Leurs armées presque uniquement composées d'esclaves. Caractère de leur esprit. Parricides tout communs dans la maison des Arsacides.

Le mépris que Crassus faisoit des superstitions populaires lui nuisit. La guerre qu'il faisoit aux Parthes étoit constamment injuste. Mot de Déjotarus à Crassus sur son age. Crassus entre en Mésopotamie, & après y avoir soumis quelques villes, il revient passer l'hiver en Syrie. Son avidité. Il pille le Temple d'Hiérapolis, & celui de Jérufalem. Pompée & Crassus toujours malheureux depuis qu'ils eurent profané le Temple du vrai Dieu. Prétendus présages du malheur de Crassus. Le jeune Crassus vient de Gaule joindre son Pére. Folle & aveugle confiance de Crassus. Découragement de son armée sur ce qu'elle apprend de la valeur des Parthes. Artabaze Roi d'Arménie allié des · Romains. Le Roi des Parthes marche en personne contre Artabaze, & envoie Suréna contre Crassus. Naissance, richesses,caractére de Suréna.Crassus passe l'Euphrate & rentre en Mésopotamie. Abgare , Roi d'Edesse , trahit Crassus. Crassus se prépare à combattre les Parthes. Bataille. Le jeune Crassus, après des prodiges de valeur, est vaincu, & réduit à se faire tuer par son Ecuyer. Constance héroique de Crassus le pére. La nuit met fin au combat. Douleur &

58

découragement des foldats Romains & de leur Général. Ils se retirent à la faveur de la nuit dans la ville de Carres. Les Parthes les poursuivent. Crassus s'enfuit de Carres pendant la nuit & se fie encore à un trastre. Cassius son Questeur se sépare de l'armee, & se sauve en Syrie. Crassus se trouve à portée d'échaper aux Parthes. Perfidie de Suréna, qui l'invite frauduleusement à une conférence. La mutinerie des soldats Romains force Craffus à y aller. Il y est tué. Il étoit également incapable & présomptueux. Infolence de Suréna après la victoire. La tête de Crassus est portée au Roi des Parthes en Arménie.

A Vant que de raconter la funeste expédition de Crassus contre les Parthes, je crois qu'il est à propos d'exposer
ici l'origine, les mœurs, & une idée
sommaire de l'Histoire de cette Nation,
qui sur pour l'Empire Romain une barrière insurmontable, & qui arrêta toujours ses conquêtes du côté de l'Orient.
Nous avons déja eu occasion de nommer
plus d'une sois les Parthes: mais c'est ici
proprement que leut Histoire commence
a faire une partie importante de celle des
Romains.

ORIGINE DES PARTHES. 59
Les Parthes étoient originaires de Origine des ythie, d'où ayant été challés, ils fur parthet, nt obligés de chercher ailleurs un éta-iffement tranquille. Leur nom même oit la preuve de leur origine, & conmoit en quelque façon leur Histoire, il est vrai, comme l'a dit Trogue Pomée, qu'en langue Scythique il fignifie annis ou exilés. Et la conformité des nœurs entre les deux Nations, achéve e donner à ce fentiment toute la vraimblance que comportent des fairs si

nciens & si reculés.

Le pays qu'ils occupérent est au midi e l'Hyrcanie, & touche la Médie à Occident; pays étroit, & encore plus agrat, puisqu'il ne consiste presque u'en montagnes atides & plaines sa-loneusles; en sorte que sous ce climat n'éprouve les rigueurs contraires des leux saisons, un froid violent dans les ontagnes, & un chaud excessif dans se plaines. C'est donc une habitation ès-désagréable, mais très-propre à enurcir les tempéramens, & à les rendre apables de supporter toutes les fatigues e la guerre.

Pendant une longue suite de siécles, es Parthes sont demeurés tout- fait bscurs & inconnus. Sous les Assyriens

60 ORIGINE DES PARTHES. & les Médes, sous les Perses, sous les premiers Rois Macédoniens de Syrie, à

dateur de leur Fmpire, qui feurs de ce Prince.

peine est-il fait aucune mention de ce Atface fon- peuple. Ce fue l'an 502 de Rome, 250 ans avant Jesus-Christ , pendant qu'Ans'étend fous tiochus, surnommé le Dieu, étoit Roi de Syrie, qu'Arface souleva les Parthes, poussés à bout par les injustices & la tyrannie des Gouverneurs Macédoniens. Qui étoit Arface? c'est fur quoi les Auteurs varient. Mais ce qui n'est point douteux, c'est qu'il fut toujours regardé par les Parthes comme le fondateur de leur Empire, & que sa mémoire fur tellement en vénération parmi eux, que tous ses successeurs voulurent porter son

Arface ayant une fois mis fa Nation en liberté, ne se renferma pas dans les limites de la Parthiéne ; il étendit ses conquêtes, qui furent encore poussées plus loin par les Princes ses successeurs presque tous guerriers & avides de gloire: ensorte que par les guerres qu'ils firent avec succès contre les Rois de Syrie, dont la puissance alla toujours s'affoiblissant, contre les Scythes, contre les Bactriens, contre l'Arménie, ils donnérent enfin une telle étendue à leur domination, qu'au tems de Crassus elle

ORIGINE DES PARTHES. embrassoit presque tous les pays entre l'Oxus & l'Euphrate. Leurs villes Roya- strabo, L les étoient Créfiphon fur le Tigre, & XVI. p.743. Ecbarane en Médie. Les Rois des Parthes passoient l'hiver dans la première de ces deux villes, & l'été dans l'autre, ou

en Hyrcanie. Les mœurs de cette nation se senti-Leurs mœurs rent d'abord de la férocité de leur ori-ces, puis agine, & de la rudesse du climat qu'ils mollies par le habitoient. Mais lorsqu'ils eurent fait des conquêtes, & soumis des pays délicieux, les richesses & les plaisirs les amollirent. Ils donnérent dans le luxe des habillemens, & l'incontinence de vint excessive parmi eux. On en peut juger par Suréna, le vainqueur de Crafsus. Ses bagages occupoient mille cha- Plut. Craff. meaux: & il traînoit après lui deux cens chariors remplis de ses concubines. Le ferrail du Roi étoit sans doute bien plus nombreux , composé de femmes de toutes les nations, & dont la beauté faisoit le seul mérite. Ainsi ces fiers Arsacides, à qui l'origine paternelle enfloit si fort le cœur, avoient souvent des méres dont la naissance & la conduite eussent été bien capables de les faire rougir. Au reste l'état des femmes étoit dès lors à peu près tel qu'il est aujourd'hui dans ces pays Orientaux. On les retenoit dans

61 ORIGINE DES PARTHES. une dure captivité, enfermées sous cent clefs, & totalement féquestrées de la vûe des hommes.

Leur façon Pour ce qui est de l'armure & de la decombattre. façon de combattre, ils les conservérent telles qu'ils les avoient reçues des Scythes, si ce n'est en ce qui regarde les cavaliers bardés de fer, dont ils avoient. je pense, emprunté l'usage des Perses, leurs voisins, & longtems leurs maîtres. Leurs autres troupes n'employoient presque pour armes offensives, que l'arc & la fléche, & combattoient toujours à cheval. Tout le monde sait qu'ils n'étoient pas moins redoutables dans a la fuite, que lorsqu'ils faisoient face à l'ennemi. Ils avoient l'adresse de tirer parfaitement de l'arc en fuyant; & ceux qui les poursuivoient, en étoient blessés d'aurant plus fûrement, qu'ils s'en défioient moins.

Ils étoienz toujours à cheval

Le cheval étoit pour eux d'un usage universel, non-seulement à la guerre, mais en tout tems, S'ils alloient à un repas, on faire une visite; dans les affaires publiques & particulières, à la ville & à la campagne, dans les marchés, dans les entretiens qu'ils avoient. ensemble, on les voyoit toujours à che-

a Verfis animofum equis Parthum. Hor. Od. I. 19. Sagittas & celerem fugam Parthi. Id. ibid. IL. 13.

ORIGINE DES PARTHES. 63 val; en un mot la différence entre les lies esclaves, c'est que les premiers paroissoient partout à cheval, au lieu que les autres marchosent à pied.

Cette différence n'avoit lieu néan-Leurs armées moins que dans la paix. Car leurs ar- quement mées, qui consistoient toutes en cava-composées lerie, n'étoien presque composées que d'esclaves. Ils en avoient un nombre prodigieux, & qui augmentoit toujours fans jamais diminuer, parce que les maîtres n'avoient point droit d'affranchir leurs ferfs. Aussi en prenoient-ils autant de soin que de leurs enfans. Ils leur faisoient apprendre à monter à cheval, & à tirer de l'arc. Les riches & les grands Seigneurs se piquoient de fournir au Roi dans les guerres un plus grand nombre de cavaliers. Enfin, lorsqu'Antoine attaqua les Parthes, sur cinquante mille hommes de cavalerie, il n'y en avoit, dir Trogue Pompée, que quatre cens qui fussent de condition libre.

Le caractère d'esprit de la Nation nous Caractère de est peint par le même Auteur avec des leur esprit. couleurs qui n'en donnent pas une idée avantageuse, a Fiers, séditieux, portés

a Ingenia genti tumida, procacia : quippe violenfeditiola, fraudulenta, tiam viris, mansuetudi64 ORIGINE DES PARTHES.
également à la fraude & à l'infolence;
ils regardent la douceur comme une vertu de femmes; la violence felon eux,
fait la gloire des hommes. Toujours inquiets, il leur faut ou des guerres avec
l'étranger, ou des troubles domestiques. Ils font naturellement tacitumes,
plus propres à agit qu'à parlet: ni les
prospérités, ni les difgraces ne les trient
de leur fombre silence. Ils n'obéissent à
leurs Rois que par crainte, & non par
devoir; effrénés dans la débauche, sobres pour le manger; nulle soi dans
leurs discours ni dans leurs promesses,
sinon autant qu'ils y trouvent leur in-

Parricides tout communs dans la maifon des Arfacides,

térêt.

Ajoutons pour dernier trait, que la fureur de régner produisit dans la famille Royale les crimes les plus horribles. Rien n'est plus fréquent dans l'Histoire des Arfacides, que de voir des Rois détrônés, tués par leurs proches, par leurs fréres, par leurs enfans. Orode, qui régnoit sur les Parthes lorsque Crasfus vint les attaquer, avoir d'abord fait

nem mulieribus aflignant. Semper aut in extetnos, aut in domelitos motus inquiett : natură taciti ad faciendum quâm ad dicendum prompetices; proinde fecană adyerfădiț; ORIGINE DES PARTHES. 65 périr son pére Phraate, comme nous l'avons dir ailleurs, de concert avec Mithridate l'un de ses fréres: & ensuire la guerre s'étant élevée entre ces deux fils parricides, & tous deux ambitieux du trône, après divers événemens, Mithridate tomba au pouvoir d'Orode, & sut traité par lui, non en stére, mais en genemi

# L. Domitius Ahenobarbus. An. R. 698. Ap. Claudius Pulcher Av. J. C. 44.

- Crassus étoit parti de Rome, & même Lemépris que de Brindes, au milieu de prétendus mau-foit des supervais présages, & chargé des impréca-stitutes popu-tions de plusieurs Romains. Il ne faison laires sui nui-tie. aucun cas de ces objets de la superstition populaire : & ce mépris lui nuisit. Dio, l. XL. L'antiquité \* nous offre des exemples de Généraux, aux affaires desquels une imbécille crédulité a fait beaucoup de tort. Ici c'est tout le contraite. Crassus, qui avoit pris soin d'éclairer son esprit par les connoissances philosophiques, étoit si intimement pénétré de mépris pour tous ces fignes imaginaires de la colére céleste, qu'il sembloit supposer que tout le monde penfoit comme lui. Ses foldats étoient pourtant très-susceptibles de ces

<sup>\*</sup> Témoin Nicias, sur l'Histoire Ancienne, comlequel en peus consulter III.

An. R. 698. craintes superstitienses : & leur Général Av. J. C. 14 n'y faifoit aucune attention, & n'apportant aucun reméde au mal, laissa se

répandre & croître à l'excès dans son armée le découragement & le désespoir.

juite.

Cette attention lui eût été néanmoins qu'il faifoit d'autant plus nécessaire, que la guerre et et cit configure qu'il faifoit aux Parthes étoit configure pu'il faifoit aux Parthes étoit confiamment injuste : ce qui disposoit à croire que les Dieux se déclaroient contre lui. Il n'avoit ni sujet légitime, ni ordre de qui que ce foit, de les attaquer. Mais-j'ai remarqué d'après Plutarque, que Crassus dans sa conduite particulière comptoit pour rien le vrai ou le faux, le juste ou l'injuste. Il ne fauvoit pas même sur ce point les apparences. Il porta cette façon de penfer dans une entreprise où il engageoit toute la République, & dont les suites pouvoient être si terribles. Il ne considera nullement que les Parthes étoient en paix avec les Romains, & ne leur avoient donné aucune occasion de plainte : il lui faffit de le perfuader qu'il y avoit pour lui des richeffes & de la gloire à gagner. Et la Providence Divine, qui punit fouvent les injustes dès cette vie, lui fit trouver une mort funeste & honteuse où il croyoit acquérir un furcroît d'honneur & de puilsance.

Il parut en tout un homme frappé AN. R. c53. aveuglement, & qui ne faisoit aucun Mot de Déjoetour sur lui-même. Son âge seul pou- rarus à Crasoit être une raison suffisante pour le sus sur son létourner de se jetter dans des périls & dans des fatigues qui ne lui convenoient plus. Il avoit plus de soixante ans, & en paroissoit encore davantage. Il s'attira même fur cet article un avertissement de la part de Déjotarus. Car en traverfant la Galatie, où ce Prince déja âgé fondoit une nouvelle ville, Crassus voulur le railler fur ce sujer. Roi des Galates, lui dit-il, vous bâtissez lorfqu'il ne vous reste plus qu'une heure de jour. Déjotarus lui répondit fort à propos : Vousmême, Seigneur, vous ne vous êtes pas levé de fort bon matin pour aller porter ta guerre chez les Parthes. Il n'est pas dit que Crassus se soit piqué de ce mot. Mais il n'en poursuivit pas moins ce qu'il avoit commencé.

Arrivé en Syrie, il ne perdit pas un Craffus eutre moment; & ayant jetté un pont fur l'Eur mie, & ayant jetté un pont fur l'Eur mie, & ayar phrate, il eut d'abord quelques fuccès y avoir fouraffez heureux; parce que les Parthes villet, il ren'avoient fait aucuns préparatifs contre vient paffer une irruption si fubite & si imprévûe. Il rie, prit plusfeurs villes en Mésopotamie, ou plutêt il en reçut les soumissions vo-

Aw. R. 698. lontaires. Car c'étoient presque toutes Aw. J. C. 54 colonies Grecques, qui n'obéissoint qu'à regret à des Barbares autresois esclaves de leurs ancêtres, & qui se jetroient volontiers entre les bras des Romains, dont ils savoient que leur nation étoit aimée.

> Il ne trouva donc d'ennemi à combattre, qu'un Officier Parthe nommé Sillacès, qui avec une poignée de cavaliers vint à sa rencontre auprès de la bourgade d'Ichna, & qui ayant été vaincu & blessé, alla porter à son maître la nouvelle de l'entrée des Romains en Mésopotamie. Crassus eut encore à tirer l'épée contre les habitans de Zénodotium, qui avoient massacré environ cent. Romains, après les avoir reçus dans leur ville. Cette perfidie fut vengée par la prise de la place, qui fut saccagée, & les habitans passés au fil de l'épée, ou vendus. Pour de si minces exploits Crasfus s'étant laissé proclamer Imperator par ses foldats, se sit regarder comme ayant peu d'élévation de courage, & de foibles espérances pour l'avenir.

Mais la plus grande faute qu'il fir, après néanmoins l'entreprise en ellemême, qui, dit Plutarque, étoit la plus énorme de toutes les fautes, ce DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 69
fut qu'au lieu d'aller en avant, & dehn. R. 698,
pouffer jusqu'à \* Séleucie, ville tou-AV.J.C. 54jours ennemie des Parthes, il voulut
retourner passer l'hiver en Syrie, &
laissa seulement au-delà de l'Euphrate
dans les places qu'il avoir soumises sept
mille hommes de pied & mille chevaux.
Par-là il donnoir le tems aux ennemis
de se reconnoître, & de saire leurs ap-

prêts pour la campagne suivante.

Les occupations dans lesquelles il son avidité.

Les occupations dans lesquelles il son avidité.

passaffa son hiver ne furent pas moins blâ
ple d'Hiéramées, & à juste titre. Car il ne songea pois, & celui
point du tout à faire des amas de mu-

point dit tout à faire des amas de munitions de guerre & de bouche, ni à exercer fes troupes. Livré à son triste penchant, l'argent sur presque son seul objet. Il se faisoir rendre un compte exact des revenus des villes, sans doute pour porter les taxes aussi haut qu'elles pouvoient allet. Il leur commandoir un certain nombre de soldars, qu'il les dispensoir ensuire de fournir moyennant les sommes qu'il en recevoir. Il pilloit les temples: & en particulier ce-

<sup>\*</sup>Plutarque dit, julqu'à ruines de Babylone; mais Babylone & à Seleucie, qui ne pouvoient pas faire Mais l'ancienne Babylone un pofte important dans ne fubfifioit plus alors. 6 une guerre. Je tire cette fon nom même, auffi bien remarque de M. Prideaux, que fes habitans, avoit Hifl. des 2M Prideaux, puf és Seleucie. Il refloit p. 18 Edit. d'Amflerdam, pourtant encore qu'elques j'718.

Am. R. 498. lui de la Déesse Syrienne, honorée spé-Av. J. C. 54 cialement dans la ville d'Hiérapolis, le renta par ses riches offtandes, qu'il eut soin d'examiner curieusement pendant plusseurs jours, & de peser avec la balance. Cetre Déesse, que l'on représentoir en plusseurs lieux sous une image monstrueuse, moitié semme, moitié possion, paroît être la même que le dieu Dagon, mentionné dans nos Livres saints, & dont le nom signisse poisson.

Jos. Ant. Crassus n'épargna pas davantage le XIV. 12. Temple du vrai Dieu, qu'il avoit le mal-

heur de ne pas connoître. Il en enleva \*Simillions deux \* mille talens, qui y étoient dès le tems de Pompée, & que ce Général

† Viege qua- y avoit laissés. On y gardoir encore huit † remillions, mille talens, qui étoient des dépôts de tous les Jusses répandus dans l'Univers. Elézzar, qui avoit la garde des trésors du Temple, voulut au moins fauver ces dépôts; & pour les racheter du pillage, il crut pouvoir facrifier un morceau d'un prix immense. C'éroit une poutre d'or,

contine l'appelle Josephe, pesant trois

\*Pris d'angecens mines, ou sept \*\* cens cinquante

tens sizeant livres en poids Romains, & enfermée

d'apper

maris de no dans une poutre de bois, sur laquelle

étoient attachés les voiles magnifiques

qui séparoient le sanctuaire d'avec la

partie intérieure appellée le lieu Saint,

Domitius et Claudius Cons. 71 Eléazar avoit seul connoissance de ce ri- Aw. R. 698. che lingot, & il exigea du Général AV J. C. 14-Romain, avant que de le lui livrer, un ferment par lequel il s'engageoir à s'en contenter, & à ne rien enlever de toutes les autres richesses qui étoient dans le Temple. Crassus reçut la poutre, jura, & n'en mit pas moins la main sur les huit mille talens.

C'est une chose très-digne de re-rompte & crastius tou-marque que le triste fort des deux Gé-joursmalheunéraux Romains, qui les premiers, teux, depuis & les feuls jusqu'au rems dont nous profané le parlons, avoient violé le respect du Temple du viai Dieu. au Temple de Jérufalem. Pompée depuis qu'il eur ofé porter ses regards téméraires dans un lieu redoutable, où jamais aucun profane n'étoit entré, ne réussit en rien & termina enfin malheureusement une vie jusques là remplie de gloire & de triomphes. Crassus, encore plus criminel, fut puni plus promptement, & périt dans l'année même.

J'espère que le Lecteur judicieux ne Prétendus consondra point cette observation, con-malheur de forme aux principes du Christianisme & Grassus. à l'idée d'une Providence, avec les prétendus présages de malheur arrivés à Crassus, suivant l'opinion du vulgaire, & le récir des Historiens. Je ne daigne-

AN. R. 698. rois même donner place dans un ouvrage Av. J. C. 14 férieux à ces événemens fortuits & de très-peu d'importance, s'ils ne nous servoient à connoître la façon de penser des Anciens, de laquelle peut-être y a-t-il encore des gens qui ne sont pas bien revenus parmi nous. On observa par exemple que Crassus & son fils en sortant du Temple d'Hiérapolis tombérent l'un sur l'autre, ce qui présageoit leur mort prochaine; & se fils le premier, parce qu'il devoit être tué avant son pére. On sent assez combien cela est frivole. Je raconterai dans la suite d'autres faits semblables, dont il sera aisé de porter le même jugement.

Le jeune Crassus étoit venu de Gaule sus vient de joindre son père en Syrie avec mille ca-Gaule joindre valiers Gaulois. L'Histoire le loue comfon père.

me ayant fait preuve de talent & de

Gie. Brut. Courage: mais Cicéron le taxe de rémérité & de préfomption. » Parce qu'il

» avoit, dit-il, fervi fous un grand Gé» néral, (c'est-à-dire fous César) il pré» tendoit devenir incessamment lui-mè» me Général d'armée. Il ne se propo» soit rien moins que les exemples
» d'Alexandre & de Cyrus. En courant
» à pas précipités vers la grandeur &
» la gloire, il tomba d'une chûte dé» plorable. »

# Domitius et Valerius Cons. 73

CN. DOMITIUS CALVINUS. AN. R. 699.
M. VALERIUS MESSALLA.
Av. J.C., 55.

Crassus le pére ; que l'âge auroit dû Folle & a-rendre sans doute plus modéré , mon-fiance de troit dans toure sa conduite une folle Crassus. & aveugle confiance. Lorsqu'il rassembloit ses troupes de leurs quartiers pour rentrer en Mésopotamie, arriva une Ambassade du Roi des Parthes, chargée d'ordres assez pacifiques, mais tournés d'une façon très-fiére & très infultante pour Crassus. « Si c'est Rome qui » vous envoie avec votre armée, lui di-» rent ces Ambassadeurs, la guerre sera » irréconciliable; mais si c'est malgré » votre République, comme nous l'ap-» prenons, & par l'avidité de vous en-" richir personnellement, que vous avez » attaqué les Parthes, & que vous êtes » entré sur leurs terres, \* Arsace veut » bien user de modération : il a pirié de » votre vieillesse, & il vous permet de » retirer les soldats Romains, qui sont » plutôt captifs dans les places de Mé-» sopotamie, que capables de les gar-" der pour vous. " Crassus ne parut point offense d'un langage si haut & si mé-

<sup>\*</sup> Cest le nom que les Parthes donnoient à tous leurs

74 Domitius et Valerius Cons.

AN. R. 699. prifant; mais toujours plein de son pro-Av. J. C. 53. jet, il dit qu'il rendroit sa réponse au Roi des Parthes dans Séleucie. Vagisès, chef de l'Ambassade, se mit à rire, & montrant avec les doigts de sa main droite le dedans de sa main gauche : » Il » croîtra ici des poils, reprit il, avant « que Crassus voie Séleucie. » On se pré-

Découragearmée fur ce qu'elle ap-prend de la valeur des Parthes.

para donc de part & d'autre à la guerre. Mais l'armée Romaine commença à ment de son être découragée avant même que d'avoir vu les ennemis. Rien n'étoit plus effrayant que les discours que tenoient à leur sujet quelques-uns de ceux qui avoient été mis en garnison par Crassus dans les places au-delà de l'Euphrate; & qui dépêchés apparemment par leurs Commandans, étoient arrivés au camp avec bien de la peine & du danger. Ils éxagéroient, comme c'est l'ordinaire de ceux qui sont frappés de crainte, la grandeur du péril, la multitude des combattans, la difficulté de leur résister. " Ce font des gens, disoient-ils, qu'il » n'est pas possible d'éviter lorsqu'ils » poursuivent, ni de prendre lorsqu'ils » fuyent. Leurs fléches préviennent les » regards, & l'on se sent frappé avant » que d'avoir vu le tireur. Les atmes dé-» fensives & offensives de leurs cuiras-

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 75 » fiers leur sont également avantagen- AN. R. 499. » ses : les unes sont impénétrables aux Av. J. C. 536 » coups, & les autres percent avec vio-» lence tout ce qu'on leur oppose. » Les soldats de Crassus furent d'autant plus effrayés de ce qu'ils entendoient dire des Parthes, qu'ils s'en étoient fait une toute autre idée. Ils ne les croyoient en rien différens des Arméniens & des Cappadociens, que Lucullus avoit menés battant avec une supériorité étonnante : & ils s'étoient imagines que la plus grande peine de cette guerre consisteroit pour eux dans les longues marches, & dans la difficulté de joindre des ennemis qui éviteroient le combat. Le péril sur lequel ils n'avoient nullement compté, se trouvant très-réel, faifoit une grande impression fur leurs esprits.

Quelques-uns même des principaux Officiets en furent émus, & entr'autres Cassus, qui s'est rendu depuis si fameux par le meurtre de César, & qui pour lors étoit Questeur de Crassus. Plein de courage, mais néanmoins précautionné & circonspect, il vouloit, & pluséeurs autres avec lui, que l'on founist l'entre-prise de la guerre à une nouvelle délibération, & que l'on examinat s'il étoit à propos de s'y engager. Ils étoient ap-

76 DOMITIUS ET VALERIUS CONSI

AN. R. 699. puyés des devins & des haruspices, qui Av. J. C. 53. prétendoient que tous les présages étoient fâcheux. Mais Crassus n'écoutoit que ce qui flattoit l'empressement incroyable

qu'il avoit d'avancer.

pie, allié des Romains.

Il fut encore fortifié dans sa résolu-Roi d'Armé tion par l'arrivée d'Artabaze Roi d'Arménie, qui avoit succédé au vieux Tigrane, son pére ; ce Prince vint dans le camp des Romains avec six mille chevaux, qui formoient sa garde. Il promettoit de plus un corps de dix mille cuirassiers à cheval, & trente mille hommes de pied qu'il entretiendroit à ses dépens. Il donnoit en même tems un conseil, qui, s'il eût été suivi, auroit prévenu vraisemblablement le désastre de l'armée Romaine; c'étoit de prendre la route de l'Arménie pour entrer dans le Pays des Parthes : moyennant quoi les Romains auroient eu des vivres en abondance dans un pays ami; & la cavalerie des Parthes, qui faisoit toute leur force, n'auroit pû agir parmi les montagnes, dont toute l'Arménie est remplie. Crassus fit un médiocre accueil à Artabaze sur les secours qu'il lui amenoit & lui offroit, & rejetta absolument son conseil, par la raison qu'il avoit laissé en Mésopotamie un nombre Domitius et Valerius Cons. 77
de bonnes troupes, qu'il ne lui étoit pas Ax. R. 699, permis d'abandonner. L'Arménien fe re-Av. J. C. 511
tira peu content de Craffie, & prévoyant apparemment qu'il autroit à défendre fes propres Etats. En effet le Roi Parthes mêtes De parthes de trouvant deux ennemis fur che en perles bras , Craffius & Artabaze, crut pru Arrabaze, & demment devoir les empêcher de fe join- envoye Soidre. Dans cette vûe il portagea fes for Craffius ces; & comme, malgré fes bravades & fes airs de hauteur, il craignoit beaucoup les Romains, il marcha en perfonne du côté où le danger étoit moindre, c'estadie, en Arménie; & il envoya une armée nombreuse en Mésopotamie sous

Ce nom n'est point un nom d'hom-Naistance, me, mais de dignité, & il marquoit la raêter de su feconde personne de l'Empire, & com-thau me le Visir du Roi des Parthes. Celui qui étoit alors revêtu de cette grande charge, & que nous désignerons toujours par le seul nom de Suréna, parce que nous ne lui en connoistons point d'autre, étoit de la plus haure Noblesse c'étoit à sa famille qu'appartenoit, dans la cérémonie de l'inauguration des Rois des Patthes, le droit de leur ceindre le diadème sur le front. Ses richesses répondoient à la splendeur de sa naissance.

la conduite de Suréna.

78 Domitius et Valerius Cons.

An. R. 699. J'ai déja dit un mot de ses équipages & Av. J.C. 53. de son luxe dans l'armée qu'il commandoit. Mais, ce qui est bien plus considérable, il y avoit amené mille cuirasfiers à cheval, & un beaucoup plus grand nombre de simples cavaliers, levés les uns & les autres sur ses terres : & son monde, en y comprenant ses foldats, ses domestiques, & fes cliens, se montoit à plus de dix mille hommes. Il étoit brave de sa personne, & par sa valeur il avoit rendu les plus importans fervices à Orode, qui régnoit actuellement, l'ayant ramené de l'exil sur le trône, & ayant forcé la ville de Séleucie, dans le siège de laquelle il se signala jusqu'à monter le premier sur la muraille, & tuer de sa main ceux qui voulurent s'opposer à lui. A la bravoure il joignoit, quoiqu'il n'eût pas encore trente ans, l'habileté & l'adresse, qu'il portoit sans scrupule, jusqu'à la fraude & à la perfidie : & ce fut principalement par ces voies obliques qu'il triompha de Crafsus, que d'abord une confiance téméraire, & ensuite le découragement inspiré par ses malheurs, disposoient à donner dans tous les piéges qui lui furent tendus. Tel étoit le Général qu'Orode mit en tête aux Romains.

Domitius et Valerius Cons. 79 Crassus passa l'Euphrate à la ville de As. R. 699 Zeugma, qui avoit un pont fur cette ri-vière, & qui même en tiroit son nom; Peuphrate & car Zeugma veut dire pont en Grec, rentre en Mé-Pendant le trajet, il furvint un orage affreux, avec des éclairs, des tonnerres, une pluie horrible, un vent violent : enfin l'ouragan fut si furieux , qu'il rompit une partie du pont, qui n'étoit que de bois. Le soldat superstitieux fut surtout effrayé de cette derniére circonftance, qui sembloit lui annoncer l'impossibilité du retour. Crassus voulut disfiper cette crainte, en assurant avec serment que son dessein avoit toujours été de ramener son armée par l'Arménie : & ce discours fit un bon effet. Mais comme il voulut insister, & ajouta, Oui, vous pouvez compter sur ce que je vous déclare : aucun de nous ne reviendra par ici , le double sens de ces paroles renouvella toutes les frayeurs qui s'étoient emparées des esprits. Et Crassas, qui s'en apperçut, ne tint compte de corriger

fon expression. Il arriva peu après un autre fait du même genre. Lorsque l'armée eut passé le fleuve, Crassus en fit la revûe. On célébroit un facrifice solemnel dans ces occasions. Le Prêtre qui avoit immolé

D iv

80 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 695. la victime, en ayant remis les entrailles Av. J. C. 53. selon l'usage, entre les mains du Général, celui-ci les laissa tomber par terre. Nouveau sujet d'effroi pour les assistans. Crassus ne fit qu'en rire : Voilà, dit-il, les inconvéniens de la vieillesse : mais les armes ne me tomberont pas des mains. Il ne pouvoit rien dire de mieux. Cependant les troupes conservérent une impresfion de crainte, en conséquence de ces accidens qu'elles prenoient pour de mauvais présages, & de quelques autres que j'omets à dessein.

L'armée de Crassus étoit très-belle : fept légions, quatre mille chevaux, & un pareil nombre d'armés à la légére. Elle s'avança d'abord le long du fleuve pour aller chercher les ennemis. Des coureurs que l'on avoit envoyés à la découverte, rapportérent qu'ils n'avoient point rencontré d'hommes, mais bien les traces des pieds d'une grande multitude de chevaux qui s'éloignoient. Crasfus en conclut que les Parthes fuyoient devant lui, & résolut de les poursuivre: Néanmoins Cassius & ceux qui penfoient comme lui, firent encore des représentations à leur Général, & lui proposérent, ou de faire séjourner l'armée dans quelqu'une des villes qui avoient

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 81 arnison Romaine, ou de gagner Sé-AN. R. 699. sucie en cotoyant toujours l'Euphrate. Av. J. C. 53. Lette marche eût été longue : mais elle voit de grands avantages. Les vivres ne ouvoient manquer, au moyen des barues chargées de toutes les munitions ui, en descendant le fleuve, accompaneroient l'armée; & de plus, le même euve étoit une barrière qui mettoit les lomains à couvert du danger d'être eneloppés. Crassus balançoit, & auroit eut-être suivi cet avis salutaire. Un aître l'en empêcha.

Abgare \*, Roi d'Edesse, dans l'Ofroe-Abgare, Roi e, selon la pratique des petits Princes, hit Crasus, oujours obligés de subir la loi de leurs visins trop puissans, s'étoit montré ami es Romains, tandis que les armes de ompée faisoient trembler l'Orient; & ısuite, depuis l'éloignement de ce Gééral, il avoit renoué amitié & alliance rec les Parthes. S'il eût fait paroître fes ntimens à découvert, il n'auroit pas é capable de faire grand mal à Crassus. sais de concert avec Suréna, il vint

ins le camp des Romains, cachant sus les dehors d'une amitié frauduleuse

plus noire perfidie: & comme il étoit ' Ce nom , commun à tous | origine de l'Arabe, & signi-Rois d'Edeffe , tire fon fie grand , puissant.

## 82 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

AN. A. 699. beau parleur, & que d'ailleurs, connoif-Av. J. C. 53. fant le foible de Crassus, il lui avoit apporté des présens considérables, il gagna toute sa consance.

La commission d'Abgare étoit de perfuader au Général Romain de s'engager dans les vastes plaines de la Mésopotamie, où des troupes pésamment armées ne pouvoient se désendre contre une cavalerie innombrable. Après donc qu'il se fut infinué dans les bonnes graces de Crassus, par des protestations de reconnoissance pour les bienfaits qu'il avoit reçus de Pompée, & par la haute idée qu'il témoignoit avoir des forces Romaines, " vous n'y pensez pas, lui di-» foit-il, avec une armée telle que la » vôtre, de perdre le tems à de longs, » préparatifs. Il n'est point question de » faire usage des armes contre des gens » qui ne songent qu'à fuir : vous n'avez » besoin que de pieds agiles pour les at-» teindre, & de mains pour prendre & » emporter leurs trésors. Et quand il » faudroit combattre, lequel vous est » le plus avantageux, ou d'avoir affaire » à Suréna feul, ou de donner à Orode, » que la crainte réduit maintenant à se " cacher, le tems de reprendre courage, » & de réunir contre vous toutes les

Domitius E. Valerius Cons. 85

» forces de son Empire? » Crassus Ran. R. 659
favoit pas que le Roi des Parthes étoit Av. F. C. 53
allé porter la guerre en Arménie, & il
prit tous les mensonges qu'il plut au
perfide Osroénien de lui débiter pour
autant de vérités incontestables. Il s'éloigna donc de l'Euphrate, &, selon les
vœux de Suréna, il ensila la route de la
plaine.

Le chemin fut d'abord affez doux & affez aifé; mais bientôt on rencontra des fables brûlans, & des campagnes défertes à petre de vûe. Ainfi non-feulement la foif, & les incommodités d'une matche pénible fatiguoient les Romains; mais l'alpect d'une folitude immenfe leur portoit le découragement jusqu'au fond de l'ame; car ils ne voyoient ni arbre, ni plante, ni ruiffeau, ni colline, ni herbe qui fortît de tetre; mais comme une vaste met de fables qui les environnoir de toures parts.

Cependant Crassus reçur des nouvelles d'Arrabaze, qui auroient du lui ouvrir les yeux, & lui faire connoître qu'Abgare le trompoit. Le Roi d'Arménie lui mandoit qu'il étoit actuellement attaqué par Orode, & que par cette raifon il ne pouvoit lui envoyer les secours qu'il lui avoit promis. Il le prioit en

84 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

AN. R. 699. conféquence de venir le joindre ! finon, Av. J. C. 53 il lui confeilloit au moins d'éviter les lieux où la cavalerie pouvoit agir avec avantage; de gagner les montagnes & de s'y retrancher. Rien n'étoit plus sage que ces avis, & Artabaze y alloit de très-bonne foi. Crassus, petit esprit, livré à ses préventions, pendant qu'il se soit aveuglément au traître Abgare, soupçonna de la trahison où il n'y en avoit point. Il ne fit aucune réponse par écrit à Artabaze, & il se contenta de dire à son Député, qu'il n'avoit pas le tems pour le présent d'aller châtier les Arméniens; mais qu'il iroit dans peu tirer vengeance de leur perfidie.

Cassius étoit désolé: & n'osant plus faire de nouvelles remontrances à son Général, qui entroit en colére contre lui, il attaquoit l'Osroénien dans le particulier. « Misérable , lui dit-il , quel » mauvais génie t'a amené parmi nous? » Par quels enchantemens & par quels » prestiges as-tu ensorcelé Crassus, pour lui persuader de jetter son armée dans. » des déserts qui ressemblent à des abymes sans fond & sans rive, & d'entre-prendre des marches qui conviennent » mieux à un chef de voleurs Arabes , » qu'à un Général des Romains? »

Domitius et Valerius Cons. 85

Le rusé Barbare, qui savoit prendre AN. R. 699. toutes fortes de formes, se tenoir hum- Av. J. C. 130 ble & bas devant Cassius, & lui disoit qu'il n'y avoit plus que peu de tems à patienter. Avec les foldats, c'étoient d'autres maniéres. Il tournoit la chose en plaisanterie. " Vous vous imaginez, » leur difoit-il, voyager dans la Cam-» panie, & vous regrettez les fources, » les bains d'eaux chaudes, la fraîcheur » des ombres, les hôtelleries commo-» des de ce pays délicieux. Vous ne vous » fouvenez donc pas que vous traversez » les confins des Assyriens & des Ara-» bes. » Enfin néanmoins, craignant que ses perfidies ne fussent découvertes, il partit, non pas furtivement, mais faifant entendre à Crassus qu'il alloit travailler à le fervir & à mêttre le trouble dans les affaires & dans le conseil des ennemis. Il alloit au contraire avertir les Parthes qu'il étoit tems d'attaquer les Romains, qui étoient venus se livrer à leur discrétion.

En effet Crassus ne fut pas long-tems Crassus se sans avoir de leurs nouvelles. Pendant prépare à qu'il se hâte, craignant toujours que les Parthes. ennemis ne lui échappent, ses batteurs d'estrade reviennent en suyant à toute bride, & rapportent que la plupart de

#### 86 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 699-leurs camarades ont été tués, qu'eux-Av. J. C. 53 mêmes ne se sont sauvés qu'avec peine, & que les Parthes arrivent sur leurs pas en grand nombre, en bon ordre, & avec beaucoup de confiance & d'audace. Ce rapport si contraire à ce que Crassus attendoir, commença à le déconcerter. Il lui étoit arrivé ce jour-là même deux prétendus mauvais préfages, dont il eût été à fouhaiter que ses troupes n'eussent pas conçu plus d'effroi que lui. En s'habillant il avoit pris par distraction une casaque noire au lieu d'une cotte d'armes de couleur de pourpre; & quelquesuns des drapeaux ne s'étoient laissé arracher de terre qu'avec difficulté. Tout cela n'avoit fait aucune impression sur Crassus. Seulement il avoit changé d'habillement : mais il n'en étoit pas moins plein d'assurance & même de présomption.

L'atrivée des ennemis le troubla, & lui fit perdre en grande partie la préfence d'efprit, si nécessaire à un Général dans le péril. D'abord, suivant le conseil de Cassius, il rangea son infanterie en colonne, pour donner moins de prise, & se garder du danger d'être tourné & enveloppé par ses derriéres. Ensuite il changea d'avis, & se fe sonna en baDOMITIUS ET VALERIUS CONS. 87
taillon quarté, donnant à chaque face AM. R. 699;
douze cohortes: & il voulut que chaque AV. J. C. 530
cohorte fût flanquée d'un efcadron, afin
que, contre un ennemi dont la cavalerie faifoit toute la force, il n'y eût
aucune partie de fa bataille qui ne fût
foutenue de cavalerie. Il fe plaça au centre, distribua le commandement des
deux aîles à fon fils & à Cassius, &
marcha en cet ordre du côté où étoir
l'ennemi, que l'on ne découvroit pas

encore.

L'armée Romaine en avançant rencontra un ruisseau, qui ne rouloit pas une eau fort abondante, mais dont la vûe réjouit & confola les foldats dans un pays sec & brûlant. La plupart des Officiers vouloient que l'on campât en cet endroit, & que l'on y passat la mit, en attendant que l'on fût informé plusexactement du nombre des ennemis, & de leur façon de s'arranger & de. combattre. Mais le jeune Crassus, plein d'ardeur & de confiance, persuada à son pére d'aller en avant. Ainsi on fit feulement une petite halte, pour donner le tems de se rafraîchir & de repaître à ceux qui le voudroient : & avant que tous eussent achevé, Crassus reprit sa marche, non pas doucement, & en

### 88 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 699. ménageant de tems en tems des repos; Av. J. C. 31 afin que les troupes n'atrivassent point fatiguées en présence de leur ennemi, mais en grande hâte & à pas précipités.

Bataille. Bientôt les Parthes parurent: & leur

abord n'eut rien de cet appareil terrible fous lequel ils avoient été annoncés. Les premiers rangs cachoient ceux qui venoient derriére, de façon que le nom-bre des troupes ne paroissoit pas consi-dérable : de plus leurs armes étoient couvertes de cuirs, qui empêchoient qu'on ne les vît briller. Suréna avoit été bien aife de rassure un peu les Romains, afin qu'ensuite la surprise sit un plus grand effet, & augmentât la ter-reur; c'est ce qui arriva, lorsqu'au signal donné par lui, toute la plaine retentit d'un bruit, non pas de trompettes & de cors, qui étoient des instrumens dont se servoient les Romains, mais d'espéces de tambours, accompagnés de clochettes, ce qui faisoit un mêlange de sons fourds & aigus, tout-à-fait capables d'effrayer ceux qui n'y éroient pas accoutumés. Dans le même tems on leve les suttouts qui couvroient les armes; & les Parthes, hommes & chevaux, parurent tout resplendissans de ser & d'acier: spectacle imprévû, & non moins propre

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 89

a troubler les regards que le bruit de An. R. 699.
leurs tambours ne l'étoient à épouvantet Av.
leurs tambours ne l'étoient à épouvantet Av.
les oreilles. Suréna fe montroit à la tête,
grand de taille, beau de vifage, mais
orné d'une façon efféminée, & qui convenoit peu à la gloire de fa bravoure;
car imitant les mœurs Médoifes, il mettoit du rouge, & portoit une chevelure
frifée & parfumée, au lieu que les Parthes
confervoient encore dans ce tems là l'air
négligé & même féroce des Scythes leurs
autreurs.

Lorsque les deux armées furent à portée de se choquer, les Parthes qui avoient de longues piques voulurent d'abord en faire usage pour enfoncer les Romains. Bientôt ils reconnurent qu'un aussi épais bataillon, & composé de soldats accoutumés à combattre de pied ferme, étoit impénétrable à leur attaque. Ils s'éloignérent donc & firent mine de se disperser, mais pour s'étendre & parvenir à envelopper les ennemis. Crassus détacha fur eux les armés à la légére, qui n'allérent pas loin; car fe trouvant accueillis d'une grêle de flêches, ils se repliérent sur les légions, où ils commencérent à jetter le trouble, & un effroi encore plus grand. Le foldat Romain confidéroit 90 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Av. R. 659, avec étonnement & avec crainte la vioAv. J. 631 lence des coups que portoient ces fléches, dont la roideur étoit telle, qu'elles brifoient & fracassoient les armes, 
& qu'il n'y avoit point de désense, si ferme & si solide qu'elle pût être, qui pût leur résister. En esser les arcs dont se servoient les Parthes étoient grands, forts, & bandés vigoureusement : & la sécheresse d'un climat très chaud, disposant les cordes à soussir une sorte tension, rendoit cette sorte d'armes encore plus terrible.

Déja les Parthes s'étant partagés & placés à une distance considérable, tiroient sur les légions, & tiroient à coups sûrs; car les Romains étoient si serrés, qu'il n'étoit presque pas possible qu'aucun coup portât à faux. Et ils ne pouvoient prendre aucun parti, dont ils ne se trouvassent très-mal. S'ils se tenoient dans leur poste, ils essuyoient la décharge de l'ennemi, fans avoir même la consolation de se venger. S'ils s'avançoient, le Parthe fuyoit, & n'en tiroit pas moins en fuyant : pratique louée ici par Plutarque avec raison, puisqu'elle réunit la sûreté & la gloire, qui semblent ordinairement se combattre.

Les Romains se flattérent durant quel

Domitius et Valerius Cons. 91 que rems que les Parthes épuiferoient An. R. 699, enfin leurs fléches, & qu'alors ils fe-Av. J. C. 539, toient ou obligés de fe retirer, ou de venir fe battre de près. Mais lorsqu'ils surent que cette espérance éroit vaine, & qu'à la queue de l'armée ennemie étoit un grand nombre de chameaux chargés de ces fléches redoutables, que les Parthes alloient prendre à mesure qu'ils en manquoient, le désepoir s'empara de ces braves gens, à qui toute leur

valeur devenoit inutile.

Le jeune Crassus néanmoins, par or-LejeuneCrasdre de son pere, tenta de joindre les sus, après des ennemis, qui s'approchoient davantage valeur, est vaincu, & ré. de l'aîle qu'il commandoit, & se pré-vaincu, a reparoient à l'envelopper. Il prit donc tuer par son avec lui mille chevaux Gaulois qu'il écuyer. avoit amenés, trois cens autres cavaliers, cinq cens archers, & huit cohortes-légionaires : & se séparant du reste de l'armée, il s'ayança pour livrer l'attaque. Les Parthes reculérent devant lui, & même prirent la fuite, voulant apparemment l'éloigner tout-à-fait de son pére. Le jeune guerrier se crut vainqueur, & courut fur eux, accompagné de deux de ses amis, Censorinus & Mégabacchus \*. Toute la cavalerie le suivit :

<sup>\*</sup> Ce nam n'eft point Romain , & pourroit bien tire

92 Domitius et Valerius Cons:

AN. R. 699. & les gens de pied ne montrérent pas Av. J. C. 53. moins d'ardeur & de courage, se perfuadant que la victoire étoit à eux, & que l'ennemi fuyoit. Ils le poursuivirent ainsi fort loin: mais tout-à-coup les prétendus fuyards se retournérent, & d'autres troupes s'y joignant encore, tous ensemble ils revinrent sur les Romains: ceux-ci s'arrêtérent, comptant que leur petit nombre feroit une amorce qui inviteroit les Parthes, supérieurs de beaucoup, à en venir aux mains avec eux. Ils se trompoient. Les cuirassiers ennemis se placérent en front : & tout le reste de la cavalerie se mit à battre la plaine en courant sans ordre tout autour des Romains, & excita une poufsière de sable si affreuse, qu'elle ôtoit en même-tems & la vue & la respiration. Pressés dans un petit espace, & se heurtant les uns les autres, les Romains étoient en butte aux fléches des Parthes, sans pouvoir se désendre contre des ennemis qu'ils ne voyoient même pas. Ils périssoient donc en grand nom-bre, & d'une mort lente & cruelle. Ils vouloient arracher les fléches dont ils étoient percés : mais le fer en étoit armé

> corrompu. L'ancien Traducteur Latin , au rapport de Xylander , portoit Cn. Plancus.

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 93
de crochets & d'hameçons, enforte An. R. 999,
qu'ils fe déchiroient les veines & les Av. J.C. 534
nerfs où il étoit entré, & expiroient
ainsi dan s plus grandes douleurs. Et
ceux qui reltoient en vie, n'étoient point
en état de combattre. Leur chef ayant
voulu les exhorter à aller attaquer les
cuirassiers Parthes, ils lui montroient
leurs mains ensilées avec leurs boucliers,
& leurs pieds percés de part en part &
attachés à la terre: ensorte qu'ils ne pouvoient ni fuir ni se désendre.

Dans cette extrémité le jeune Crassus, qui montra jusqu'à la fin dans ce combat, une fermeré de courage digne d'un meilleur fort, a recours à la cavalerie comme à sa dernière espérance, & fait si bien qu'avec elle il joint enfin les cuirassiers ennemis. Mais le combat étoit très-inégal; les demi-piques des Gaulois ne faisoient guéres d'effet sur des cavaliers bardés de fer; au lieu que les longues & fortes lances de ceux-ci portoient de terribles coups aux Gaulois, dont les armes défensives, selon l'usage de la nation, étoient très-légéres, si même ils en avoient aucune; cependant ces Gaulois, firent des prodiges. Ils prenoient à pleines mains les lances des ennemis, & ensuite les joignant au corps,

94 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 699. ils les renversoient à bas de leurs che-Av. J. C. 13. vaux, ce qui les mettoit absolument hors de combat, parce que la pesanteur de leur armure les empêcho e se relever, ni de faire aucun mouvement. Quelquefois ces mêmes Gaulois descendoient de cheval, & se glissant sous le ventre de ceux des ennemis, ils les perçoient. Le cheval blessé s'agitoit, & jettoit à bas fon cavalier, foulant aux pieds en même-tems & le vainqueur & le vaincu. Mais la chaleur & la foif accabloient ces braves Gaulois, transportés dans un climat si différent du leur. D'ailleurs la plupart de leurs chevaux étoient tués, s'étant enferrés dans ces longues lances des cuirassiers Parthes. Ainsi après un combat des plus vifs ils furent contraints de se retirer vers leur infanterie', emmenant avec eux le jeune Crassus dangereufement bleffé.

Une petite hauteur sabloneuse, qu'ils apperçurent près d'eux, leur parut une ressource. Ils s'y établirent, placérent au centre leurs chevaux, & se rangérent eux-mêmes en cercle, se faisant un rempart de leurs boucliers: moyennant quoi ils espéroient repousser plus aisément les Barbares. Mais il en artiva tout le contraire; car sur un tetrain uni, au

Domitius et Valerius Cons. 95 moins les premiers metroient à l'abri An. R. 699 ceux qui étoient derriére eux : au lieu Av. J. C. 539 que fur une colline les fuivans étant toujours plus élevés que ceux qui les

toujours plus eleves que ceux qui les précédoient, tous étoient également expolés aux fléches des ennemis, & ils fe voyoient avec la plus amére douleur réduits à périr fans défense & fans gloire.

Il ne restoit plus aucune espérance à ces troupes infortunées : & deux Grecs établis dans le pays confeillérent au jeune Crassus de se sauver dans la ville d'Ichne, qui n'étoit pas loin, & qui avoit reçu garnison Romaine. Le jeune guerrier répondit en Héros, qu'il n'y avoit point de mort si terrible, qui pût le faire résoudre à abandonner de braves gens qui se faisoient tuer pour lui. Il exhorta les deux Grecs à profiter euxmêmes du conseil qu'ils lui donnoient, & leur ayant fait un signe d'amitié, il les renvoya. Pour lui, comme il étoit blessé à la main, & ne pouvoit s'en servir, il présenta le flanc à son écuyer, & lui ordonna de le percer. Cenforinus en fit autant. Mégabacchus, & plu-. sieurs autres des principaux Officiers, se tuérent eux-mêmes. Les foldats destitués de chefs, & pressés par les ennemis, qui leur enfonçoient leurs lances dans

96 Domitius et Valerius Cons.

AN. R. 6.99. le corps, se rendirent enfin, ne restant AV. J. C. 13. plus guéres que cinq cens, de plus de sept mille qu'ils avoient été d'abord. Les Parthes coupérent la tête du jeune Crassus, & la portant au bout d'une pique, ils allérent la montrer à son pére.

Il avoit lieu de s'attendre à ce malheur; car, après une lueur de joie que lui avoit causée pendant quelques momens la fuite des Parthes attaqués par fon fils, il avoit reçu des couriers de fa part, qui lui annonçoient l'extrême péril où il étoit, & le besoin pressant d'un secours prompt & considérable. Comme Crassus n'avoit plus vis-à-vis de lui que la moindre partie de l'armée des ennemis, il étoit supérieur en forces : & profitant de cet avantage, déja il fe mettoit en mouvement pour aller, s'il en étoit encore tems, fauver son fils, lorsqu'il vit arriver les Parthes vainqueurs, qui élevoient en l'air sa tête pâle & fanglante, la donnant en spectacle à tous les Romains, & demandant avec insulte de qui étoit fils ce jeune Héros; " car, disoient-ils, il n'est pas » possible que brave & intrépide guer-» rier comme il étoit, il foit né d'un » pére aussi timide & aussi lâche que. » Crassus. » Cette vue & ces discours, » loin

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 97 loin d'infpirer aux Romains le défir de An. R. 699. la vengeance, les jettérent dans un abat-Ar. J. C. 531 tement & une consternation inexprimables.

C'est ici le plus beau trait de la vie constance de Crassus. Ce malheureux pére, au lieu hérorque de de se livrer à sa douleur, consoloit lui-pére. même & encourageoit ses soldats. " C'est » une perte qui ne regarde que moi, leur » crioit-il. La fortune & la gloire de -» Rome subsistent en vous, & n'ont reçu » ni défaite ni bréche, puisque vous vi-» vez, & que vous êtes en état de com-» battre. Mais si la compassion de mon » malheur vous touche, si vous plaignez » la perte que j'ai faite du meilleur de so tous les fils, faites-le paroître par vo-» tre juste ressentiment contre les enne-» mis; changez leur joie en deuil : punif-» fez leur cruauté. Ne vous effrayez point » de ce qui vient d'arriver. On n'achéte » les grands succès que par quelques dif-32 graces. Nos ancêtres en ont souvent » fait l'épreuve. Ce n'est pas par une » continuité de bonheur, mais par la pa-» tience, & par un courage invincible » aux injures de la fortune, que Rome » s'est élevée au point de grandeur dont " elle jouit. "

Ces paroles si généreuses ne purent La nuir me

98 Domitius et Valerius Cons.

Av. R. 699. ranimer les soldats : & Crassus leur Av. J. C 13. ayant ordonné de jetter un cri, ne fit que manifester leur consternation & leur découragement, tant ce cri fut foible, discordant, & mal soutenu : au lieu que celui que poussérent les Bar-bares, annonçoit la joie & la consiance. On se battit jusqu'au soir, toujours avec le même désavantage pour les Romains. Enfin lorsque le soleil se couchoit, les Parthes se retirérent, en disant qu'ils accordoient une muit à Crassus pour pleurer fon fils, & qu'ils reviendroient le lendemain achever la victoire, à moins qu'il n'aimât mieux, prenant fagement son parti, aller de bonne grace se remettre entre les mains d'Arface, que de s'y faire mener de force. C'étoit la coutume des Parthes de ne jamais passer la nuit dans le voisinage de l'ennemi, parce qu'ils ne forti-ficient point leur camp, & que pendant l'obscurité on ne peut faire aucun bon usage ni de la cavalerie, ni des flé-

On juge aifément, combien la nuit décourage- fut trifte & ctuelle pour les Romains, ment des foi- Personne ne songeoit ni à enseveil le se deteuréé morts, ni à panser les blessés: chacun néral, pleuroit sur soi-même. Car le danger

ches.

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 99 paroissoit inévitable, soit qu'ils atten-An. R. 699. dissent le jour dans le lieu où ils étoient, Ay. J. C. 130 soit qu'ils s'engageassent pendant la nuit dans une plaine immense, où rien ne pouvoit les mettre à l'abri. Les blessés faisoient un nouvel embarras par rapport au dessein de partir. Les emmener, c'étoit retarder la marche : en les laiffant, outre l'inhumanité d'une pareille conduite, on s'exposoit au péril certain d'être décélés par leurs cris. Et dans une • si douloureuse situation le Général ne paroissoit point. Quoiqu'il fût la cause de tous les maux, les foldats eussent souhaité de le voir & d'entendre sa voix. Mais il n'avoit pas la force de se montrer. Le courage ne lui étoit pas naturel. Il avoit fait un effort fur lui-même dans le combat. Le fuccès n'y ayant pas répondu, il étoit atterré par la douleur & par la crainte, & se tenoit caché dans l'obscurité : a grand exemple pour le vulgaire, dit Plutarque, de l'inconstance de la fortune; mais pour les gens sensés, grande leçon sur les malheurs qu'entraîne une ambition folle & effrénée, qui lui avoit persuadé qu'il

α Παραδείγμα τεῖε σολ- ] σει άθελίας κὶ φελοτεμίας , λείς τύχης: τοῖς δ'ευ ορονω | δ'ι ων ών ώγασα μιὰ σρα-

100 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Aw. R. 699. ne devoit point être content, à moins Av. J. C. 5: qu'il ne devînt le premier & le plus grand de l'Univers; & que de voir deux hom-mes au-dessus de lui, c'étoit une humiliation qui l'anéantissoit.

Octavius Lieutenant Général & Caf-Ils fe retirent à la faveur de sius ayant tenté en vain de tirer Crasla ville de Car- sus de son abbattement, prirent sur eux

d'assembler le Conseil de guerre. Il y fut résolu que l'on partiroit sur le champ. L'armée décampa donc sans bruit, & du départ. Mais lorsque ceux qui ne pouvoient suivre s'apperçurent qu'on les abandonnoit, leurs ctis & leurs lamentations qui perçoient le cœur, portérent le trouble & le désordre dans la marche. Ajoutez la crainte d'être poursuivis & atteints par les ennemis; les mouvemens que l'on fe donna plusieurs fois pour se mettre en bataille fur de fausses allarmes; les soins qu'exi-. geoient ceux des blessés qui ayant encore quelque force se traînoient à la suite de l'armée : tout cela fit que l'on avança très-peu.

Seulement un Officier qui se nom-

TOC ON By Miris or is mupia | Us eves indiere, The mairres σπ ανθρώσων ποσάντοις, αποδέιν τομίζων. κλλ' ότι δυδιτ μότον αιδεπί

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 101 moit Egnatius s'étant féparé avec trois AN. R. 659. cens chevaux du gros de l'armée, artiva AV. J.C. 55. aux pieds des murs de la ville de Carres \*

fur le minuit : & ayant appellé en Latin la fentinelle, lorsqu'on lui eur répondu, il commanda d'aller avertir Coponius, Gouverneur de la place, qu'il s'étoit donné un grand combat entre Crassus & les Parthes. Il n'ajouta rien de plus, & même ne se fit point connoître; & il poursuivit ainsi sa route jusqu'à Zeugma. Il se sauva ainsi avec sa troupe: mais il sut blâmé d'avoir abandonné son Général.

Cependant l'avis qu'il avoit fait donner à Coponius ne fut pas inutile à Crassus & à son armée. La précipitation avec laquelle Egnatius avoit passé outre, & les expressions vagues dont il s'étoit fervi sans entrer dans aucun détail, firent juger au Gouverneur de Carres que la nouvelle étoit mauvaise. Il fit donc sur le champ prendre les armes à toute sa garnison; & étant venu au-devant de Crassus, il le recueillit & le fit entrer avec ses troupes dans la ville.

Les Parthes n'avoient pas ignoré la Les Parthes les poutsuis

<sup>\*</sup> Plusieurs Aucurs and où Abraham sejourna quel vent.
ciens & modernes, pensent que tems avec Tharé son
que cette ville est la mépére. Gen. c. 11. v. 31.
me que cette de Haran, 1

102 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.
AN. R. 699 retraite des Romains. Mais, suivant leup

ils s'approchérent du camp, où ils tuérent environ quatre mille tant blessé que malades, qui y étoient demeurés. Ils assommérent pareillement plusieurs soldats, qu'ils rencontrérent çà & là dans la plaine. Enfin quatre cohortes, qui s'étoient égarées, ayant été enveloppées par eux, furent taillées en pièces, jusqu'à ce qu'il n'en resta plus que vingt hommes; qui continuant à se défendre avec un courage invincible, frappérent leurs ennemis d'une telle admiration; qu'ils s'ouvrirent, & leur laissérent le chemin libre pour arriver à Carres.

Suréna, en approchant de cette ville, reçut un faux avis. On lui dit que Craffus s'étoit fauvé avec les principaux des Romains, & qu'il n'y avoit dans la place que la partie des troupes la moins confidérable en toute façoné Le Général Parthe craignit alors d'avoir manqué le principal fruit de fa victoire : & pour s'éclaircir du fait, il envoya près des murailles un de ses gens qui savoit & parloit les deux langues, & qui avoit ordre d'inviter à haute voix Crassus au cassus de la configue avec Suréna. Cet

Domitius et Valerius Cons. 103 homme étoit accompagné d'Arabes, An. R. 699. qui ayant fervi dans l'armée Romaine Av. J. C. 53.

avant la bataille, connoissoient parfaitement Crassus & Cassius. Ce dernier patut sur la muraille : & il lui fut dit que Suréna confentoit à faire la paix avec les Romains, pourvû qu'ils abandonnassent la Mésopotamie. La proposition étoit avantageuse dans les circonstances où se trouvoit l'armée Romaine. Cassius promit d'en faire son rapport à son Général, qui seroit charmé de conférer sur ce pied avec celui des Parthes. Su-réna s'étant ainsi assuré de ce qu'il vouloit favoir, se moqua de la crédulité des Romains, & le sendemain se préparant à attaquer la place, il leur fit crier que s'ils vouloient obtenir la liberté de se retirer sans crainte; il falloit qu'ils lui livrassent Crassus & Cassius pieds & poings liés. Les Romains, trèsmortifiés de se voir ainsi trompés, ne fongérent plus qu'à s'enfuir pendant la nuit.

Il étoit important qu'une pareille ré- Crassus enfolution ne sut sçue d'aucun des habi-pendant la tans de Carres avant le tems. Crassus, nuit, & s se toujours dupe & toujours aveugle, en traitre. fit considence à un traître qu'il prit même pour guide dans sa marche. Ce 104 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Ax. R. 699. malheureux, nommé Andromachus, fit Av. J. C. 53. fur le champ avertir les Parthes de ce qui se passoit; & pour livrer les Romains à la merci de leurs ennemis, il leur fit faire des tours & des détours qui les empêchoient d'avancer chemin, & enfin il les jetta dans des marais & dans un pays conpé de fossés, où tout les arrêtoit & les fatiguoit.

Caffius, fon ye en Syrie.

Plusieurs se désiérent de la superche-Questeur, se rie, & sur tout Cassius, qui revint à mée & fau- Carres; & ayant choisi pour guides des Arabes, leur ordonna de le mener par

une autre route en Syrie. Les Arabes avoient sur la Lune des idées superstitieuses, & ils prétendoient qu'il falloit attendre qu'elle eût passé le Scorpion. Je crains davantage le Sagittaire, leur dit Cassius, faisant allusion aux stéches des Parthes; & fans perdre un moment, il se sauva en Syrie avec cinq cens chevaux. Le Lieutenant Général Octavius, homme de tête, s'apperçut aussi de la mauvaise foi d'Andromachus: & se fai-. sant conduire par des guides fidéles, il gagna avec cinq mille hommes qui le suivirent une hauteur appellée Sinnaca, où il n'avoit plus à craindre la cavalerie des ennemis.

Le jour furprit Crassus accompagné Crassus se erouve à por-

Domitius et Valerius Cons. 105 de son traître, lorsqu'il étoit encore AN. R. 699. dans ces lieux difficiles & fâcheux dont Av. J. C. 13. j'ai parlé. Pressé par les Parthes, qui tée d'échap-accouroient en grande hâte, il eut thes. néanmoins le tems d'arriver à une petite colline, éloignée de douze stades \* \* Une demis de celle qu'occupoit Octavius : mais ces lieue. deux hauteurs communiquoient l'une à l'autre par une espéce de col qui traversoit le vallon. Octavius voyoit donc le danger où étoit Crassus. Il va à lui; & ·ses cinq mille hommes, animés par son exemple, le suivent. Ils se rendent autout de Crassus : & lui faisant un rempart de leurs boucliers & de leurs corps, ils s'encouragent à le défendre, & protestent qu'aucune sléche n'arrivera jusqu'à leur Général, avant qu'ils ayent tous perdu la vie en combattant pour lui.

Suténa voyant que les Parthes n'aSuténa voyant que les Parthes n'aSuténa, qui
voient plus la même fupériorité que l'invite fraudans la plaine, ni le même courage, à une conft& comprenant que la nuit une fois rence.

Les Romains à la faveut des
montagnes alloient lui échapper, eut
recours, felon fon caractère, à la ruse
& à la perfidie. Il laissa la liberté de
s'ensuir à quelques prisonniers, devant
lesquels les Barbares s'entrerenant les

106 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 699, uns avec les autres avoient dit à dessein ? Av. J. C. 33. que le Roi ne prétendoit point faire une guerre implacable aux Romains, & qu'il feroit charmé de regagner leur amitié en traitant humainement Crafsus. De plus Suréna fit cesser toute attaque. Enfin il s'avança lui-même tranquillement vers la colline avec les premiers Officiers de son armée, ayant son arc débandé, tendant la main comme ami, & invitant Crassus à entrer avec lui en négociation. « Arface, disoit-il, est fâ-» ché d'avoir été contraint de faire » éprouver aux Romains sa puissance » & la valeur de ses peuples; mais ce » sera avec joie qu'il leur donnera des » témoignages de sa douceur & de sa » bonté. »

La mutinerie Ces discours ne faisoient aucune imdes soldats pression sur Crassus. Trompé tant de
Romains forte.

Ces discours ne faisoient aucune imdes soldats pression sur Crassus. Trompé tant de
ce crassus à y fois par les Parthes, & ne voyant auailler. cune raison au changement subit de surce de la course surdes soldats pression de course surde soldats pression de course surd

cune raison au changement subit de Suréna, il ne vouloit point écouter ses propositions. Les soldats Romains ne l'en laissérent point le maître : ils se plaignirent séditieusement qu'il voulût les exposer aux risques d'un combat contre des gens qui lui faisoient peur même désarmés. Crassus tenta toutes choses pour ramener ses soldats à la rai-

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 167 fon. Il leur représenta qu'ils n'avoient An. R. 699. besoin que d'un peu de patience pen-Av. J. C. 13. dant le reste du jour : & qu'à la faveur de la nuit ils se sauveroient par les montagnes. Il leur montroit leur route de la main, & les conjuroit de ne point renoncer à une espérance de falut prochaine & affurée. Mais un Général malheureux a peu d'autorité sur ses troupes. Crassus voyant ses soldats s'irriter, & frapper de leurs javelines contre leurs boucliers avec indignation & avec menaces, craignit de les pousser à bout. Il prit généreusement son parti d'aller à une mort certaine : & rien n'est plus louable que les sentimens qu'il fit paroître en ce moment fatal. Il se retourna vers Octavius, & quelques autres Officiers Généraux qui le suivoient. Vous voyez, leur dit-il, la nécessité qui me force à la démarche que je fais, & vous m'êtes témoins que je suis traité violemment & indignement. Mais en quelque lieu que vous conduise une meilleure fortune, dites par tout que Crassus a péri, trampé par les ennemis, & non pas livré par ses soldats. Octavius & ceux qui l'accompagnoient ne purent se résoudre à abandonner leur Général. Mais Crassus renvoya ses licteurs.

108 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

Il vit d'abord venir à sa rencontre An. R. 699. Av. J. C. 53. deux espéces de députés ou héraults, moitié Grecs, moitié Barbares, qui du plus loin qu'ils l'apperçurent, descendirent de cheval, se prosternérent devant lui, & parlant Grec lui propoférent d'envoyer quelques-uns des siens pour s'assurer que Suréna & tout son cortége étoient sans armes. Crassus répondit que s'il eût fait le moindre cas de sa vie, il ne seroit pas venu se livrer au pouvoir des Parthes. Cependant il détacha deux Romains, fréres, qui se nommoient Roscius, pour s'informer des conditions de l'entrevûe, & du nombre de personnes que Suréna y amenoit. Les deux Roscius furent arrêtés: & auffitôt Suréna s'avance lui-même à cheval avec fa fuite, & continuant à jouer son personnage, il se récrie sur ce que Crassus étoit à pied. Comment? dit-il, le Général des Romains à pied, & nous , nous fommes à cheval! Craffus lui répondit froidement, qu'ils n'étoient en faute ni l'un ni l'autre, puisqu'ils fuivoient chacun l'usage de leur nation.

Ensuire Suréna entra en matiére : & comme s'il eût traité de bonne foi, il dit que de ce moment la paix étoir

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 109 conclue & arrêtée entre le Roi des An. R. 699. Parthes & les Romains: mais qu'il fal-Av. J. C. 13. loit écrire. Car, ajouta-t-il, vous ne nous avez pas donné lieu, vous autres Romains, de compter beaucoup sur la fidélité de votre mémoire par rapport aux conventions des Traités. Il proposa donc à Crassus de s'approcher vers le fleuve pour dresser & signer les articles. Le Général Romain, réfolu de confentir à tout, donna ordre qu'on lui amenât un cheval. Il n'en est pas besoin, reprit Surena: en voici un, dont le Roi vous fait présent. En même tems on présenta à Crassus un cheval superbement enharnaché, & des écuyers le mirent dessus, & commencérent à hâter le pas du cheval à coup de fouer.

Le dessein de Suréna devenoir clair. Il vouloir prendre Crassus vivant. Les Romains s'en apperçurent: & dans le moment Octavius faist la bride du cheval. Petronius Tribun des soldats & les autres Officiers environnent leur Général, veulent forcer le cheval de reculer, & écament les Barbares qui pressoient Crassus. Tout cela ne se sit pas sans bruit & sans tumulte: bientôt on en vient aux coups. Octavius rue le palestrenier de l'un des Barbares, & est

110 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

AN. R. 629. lui-même renversé mort d'un coup de Av. J. C. 53- lance, dont il fut percé par derrière. Petronius est jetté à bas de son cheval. Liv. Epit. Ctassus lui-même se défendoit avec vi-

Dio.

gueur pour ne point être pris vivant. Il y réussit, & fut tué soit par les Parthes, soit par quelqu'un des siens, qui entrant dans ses vûes voulut lui épargner la honte de devenir prisonnier des Barbares. On lui coupa la tête & la main droite, pour les porter en triomphe à Orode. Au reste le détail des circonstances de la mort de Crassus n'est pas abfolument certain : & Plutarque nous en avertit. Car les témoins oculaires nous manquent. Du nombre de ceux qui accompagnérent cet infortuné Général dans la plaine, les uns furent tués sur la place, les autres, dès qu'ils virent le péril, se retirérent promptement vers la colline.

Après la mort du chef & des principaux commandans, les soldats qui, par leur mutinerie, avoient été cause de ce dernier malheur, ne furent pas longtems fans y être enveloppés. Le perfide Suréna vint encore les leurrer de ses belles promesses. Il s'approche : il leur dit que la vengeance d'Arface est satisfaite par la mort du coupable, & que

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 111 maintenant les troupes innocentes pou-AN. R. 699. voient descendre dans la plaine en sû-Av. J. C. 53-

reté. Plusieurs le crurent, & s'étant remis entre ses mains ils furent faits prisonniers. Les plus courageux & les plus sensés attendirent la nuit pour se disperser de côté & d'autre. Mais il s'en sativa fort peu, parce que les Arabes battant tout le pays leur donnérent la chasse si vivement, qu'ils en prirent & tuérent le plus grand nombre. On compte qu'en rassemblant toutes les pertes que les Romains firent dans les différentes actions, il y en eur vingt mille de tués, & dix mille faits prisonniers.

Ainsi périt une florissante armée, qui avoit fait trembler tout l'Orient, & que l'incapacité & l'aveuglement de son Général livra en proie à des ennemis, qu'il ne fut jamais aisé aux Romains de vaincre, mais qui n'étoient pas faits assuré-

ment pour vaincre les Romains. · Crassus étoit encore moins fait pour 11 étoit égaêtre à la tête d'une grande entreprise, lement inca-pable & pré-On l'a vû par touté sa conduite : & en somptueux, général un cœur infecté du vice honteux de l'avarice est un cœur bas, &

incapable d'aucune élévation, si ce n'est tout au plus par faillies & par intervalles.

112 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

An. R. 699. Crassus fut un génie étroit & borné, Av. J. C. 53. qui ne se connoissoit point du tout. Habile à flater les autres, il étoit trèsaisément la dupe des flateurs, & pendant qu'il avoit à se reprocher une avidité excessive pour l'argent, il plaisantoit de ceux qui donnoient dans le même défaut. Ce caractère vain & moqueur s'allie parfaitement avec une confiance présomptueuse : & c'est cette préfomption qui fut la première cause de la ruine de Crassus. Car il méprisa souverainement les Parthes, jusqu'au moment où il se vit écrasé par eux : bien éloigné de pratiquer & même de connoître cette maxime des grands Capitaines, qu'il \* faut craindre les ennemis de loin, pour ne les plus craindre de près, & le réjouir à leur approche.

Infolence de Suréna montra après la victoire toute Suréna après l'infolence d'un Barbare. Il laissa le corps Val. Max. I. de Crassus exposé avec les autres aux

Plut.

chiens & aux oiseaux de proie. Il envoya sa rête & sa main, comme jesl'ai dit, à Orode, qui étoit alors en Arménie: & pour lui il voulut entrer dans Séleucie avec une pompe comique, qu'il qualissa de triomphe, pour insulter aux

<sup>\*</sup> C'étoit la maxime du Grand Condé. Or. Fun. de M. le Prince, par M. de Boffuet.

Domitius et Valerius Cons. 113 Romains. Ayant envoyé un courrier AN. R. 699. aux habitans de cette ville pour leur Av. J. C. 13. annoncer qu'il amenoit Crassus vivant; il choisit celui des prisonniers qui lui ressembloit le plus, le fit habiller à sa façon des Barbares, & même, selon le texte d'Appien, en femme Barbare. Dans cet équipage on le mit sur un cheval, & tous ceux qui étoient autour de lui le saluoient du nom de Crassus, le traitoient de Général : & il étoit obligé de souffrir cette comédie, & même d'y faire son rôle en répondant comme s'il eût été véritablement Crassus. Devant lui marchoient des trompettes, & des espéces de licteurs montés sur des chameaux. Aux faisceaux de ces prétendus licteurs pendoient des bourses, & auprès : des haches on voyoit plufieurs têtes de Romains encore toutes sanglantes. La marche étoit fermée par des courtisannes & des musiciennes de Séleucie, qui chantoient à l'envi des chansons pleines de railleries & de traits piquans sur la lâcheté & la mollesse de Crassus.

Tel fut le spectacle que donna le Génétal des Parthes à toute la ville de Séleucie. Dans le Sénat il fit trophée de Contes Milésiens, peu conformes aux 114 Domitius et Valerius Cons.

Av. J. C. 53. régles des bonnes mœurs, qui avoient Av. J. C. 53. été trouvés dans les bagages d'un Offi-

cier Romain, & il censura avec beaucoup de sévérité ce goût de lectures libertines, porté jusques dans l'armée, & en présence de l'ennemi. Cette critique étoit judicieuse en elle-même; mais elle ne convenoir guéres à celui qui la faifoit : & elle rappella aux Séleuciens, dit Plutarque, la fable de la Besace. Il fembloit qu'Esope dans cet apologue eût eu en vûe Suréna, qui mettoit dans la poche de devant des contes trop libres, lûs par un ennemi, & portoit dans celle de derriére ses propres débauches, plus outrées que toutes celles que l'on reproche aux Sybarites, & la licence d'un Serrail où il comptoit ses concubines par centaines : enforte, ajoute l'Historien, que rien n'étoit plus mal afforti que la tête & la queue de l'armée des Parthes. Cette armée offroit un front terrible, des lances, des fléches, des chevaux bardés de fer; & elle se terminoit par des tambours de basque, des chœurs de danses disfolues, & un tas de femmes fans pu-

La tète de deur. Crailus est Pontée au Roi J'ai déja dit qu'Orode étoit allé en desParthes en Arménie. C'est là que lui fut portée la Arménie.

Domitius et Valerius Cons. 119 tête de Crassus. La paix venoit d'être An. R. 6995 conclue entre Orode & Artabaze, & Av. J. C. 13. cimentée par le mariage d'une sœur du Roi d'Arménie avec Pacorus l'aîné des fils du Roi des Parthes. On célébroit actuellement les réjouissances de ces noces, & l'on jouoit devant les deux Rois la Tragédie des Bacchantes d'Euripide. Car ces Princes savoient & aimoient la langue Grecque, & Artabaze y étois même assez habile pour l'écrire, & pour composer des ouvrages Grecs en prose & en vers. L'Officier Parthe, qui étois chargé de la tête de Crassus, l'ayant préfentée au Roi pendant la piéce, un Acteur prit cette tête; & faisant le rôle d'Agavé portant la tête de Penthée, il prononça les vers qu'Euripide met dans la bouche de cette mére furieuse : J'apporte de la montagne au Palais un gibier fraichement tué, heureuse & magnifique chasse! Cette application fit un trèsgrand plaisir & au Roi des Parthes, & à toute l'assemblée. Quelques Auteurs Dio. Flor. ont rapporté qu'Orode fit verser de l'or III. fondu dans la bouche de Crassus, pour infulter à son insatiable avidité.



## LIVRE XLII.

ROUBLES domestiques. Mort de Clodius. Troisième Consulat de Pompée. Condamnation de Milon. Septiéme & huitième campagnes de César dans les Gaules. Proconsulat de Cicéron en Cilicie. Ans de Rome 698—702.

## Ş. I.

La mort de Crassus funeste à la liberté de Rome. Mort de Julie fille de César & femme de Pompée. Elle est inhumée dans le champ de Mars. Plancius accusé. Reconnoissanciens Tribuns accusés, dont un condammé. Scaurus accusé & absous. Caton Préteur. Singularité dans sa manière de se vétir. Brigue outrée de la part des Candidats. Caton lutte contre ce désorde : & en conséquence inslité par la populace, il la calme d'autorité. Compromis des Candidats du Tri-

SOMMAIRE. bunat entre les mains de Caton, Brigues pour le Consulat. Convention infâme entre les Candidats & les Confuls. Triomphe de Pontinius. Long Interrégne, dont la durée avoit pour cause principale l'ambition de Pompée. Les Tribuns y contribuoient aussi de leur part. On parvient par le secours de Pompée à nommer des Consuls. Tentatives infructueuses des Consuls pour se faire nommer des successeurs. Edilité de Favonius imitateur de Caton. Caton fait la dépense des jeux de Favonius avec une grande simplicité, qui est néanmoins goutée de la multitude. Brigue furieuse des Candidats du Consulat, Milon , Hypféus , & Métellus Scipion. Les vœux des meilleurs Citoyens étoient pour Milon. Ses compétiteurs avoient pour eux Pompée & Clodius. Clodius tué par Milon. Troubles affreux dans Rome au sujet de la mort & des funérailles de Clodius. Nomination d'un Inzerroi. Milon revient à Rome, & continue à demander le Confulat. Continuation des troubles. Salluste alors Tribun, ennemi personnel de Milon. Calius au contraire le protége. Zêle admi-

rable de Cicéron pour la défense de Milon. Pompée est créé seul Consul. Sa118 SOMMAIRE.

tisfaction de Pompée. Ses remercimens à Caton, qui lui répond durement. Pompée épouse Cornélie, fille de Métellus Scipion. Nouvelles Loix de Pompée contre la violence & contre la brigue. Il réforme & abrége la procédure judiciaire. Milon est accusé. Cicéron en le défendant se trouble & se déconcerte. Idée générale du plaidoyer que nous avons de Cicéron pour Milon. Habileté de l'Orateur à manier ce qui regarde Pompée. Il substitue ses priéres & ses larmes à celles auxquelles Milon dédaignoit de s'abaisser. Milon est condamné. Il se retire à Marseille. Mot de lui au sujet du plaidoyer composé après coup par Cicéron. Autres jugemens, suites de la même affaire. Métellus Scipion, accusé de brigue, est sauvé par Pompée, qui au contraire refuse son secours à Hypseus & à Scaurus. Pompée se donne pour Collégue Métellus Scipion. Endroits louables de la conduite de Pompée dans son troisiéme Confulat. Il fait une faute énorme, en souffrant que César soit dispensé de demander le Consulat en personne. Motif de cette condescendance de Pompée. Métellus Scipion rétablit la Censure dans ses anciens droits. Horrible déSOMMAIRE. 119
bauche de ce restaurateur de la Censure.
Caton demande le Consulat avec Sulpicius & Marcellus. Il est resusé. Sa
fermeté après ce resus. Il renonce à
demander jamais le Consulat.

A défaite & la mort de Crassus ne La mort de furent pas seulement funestes à la Crassus, funeste à la ligloire de Rome, mais aussi à sa tran-berté de Roquillité & à sa liberté. Il est à croire que me. tant que Crassus eût vécu, la rupture Plut. Pomp. entre Pompée & César ne seroit point arrivée. Il les tenoit en respect : il les obligeoit de se craindre mutuellement, parce que de quelque côté qu'il eût panché, il auroit emporté la balance. Quand il ne fut plus, Pompée & César se trouvérent en situation de pousser leurs prétentions & leurs querelles à l'extrême, fans qu'il restât entre eux de surarbitre, ni personne pour faire le contrepoids. De ce moment ils se préparérent à en venir aux mains : " tant a la fortune, " même la plus grande, dit Plutarque, » est insuffisante pour remplir la capacité

a Ουτος में नधे प्रमाधार के बंदा | μίατ, वै तथ तकर्वे तक दिवेश मेरिक कारेद तमेर क्षेत्रा. थे पूर्वक लेकक | μετίας फ्रे. μέγεθος थेक्क्यरल कांग्रक्त महार वेशीमेंद तमेरे बारायेष | हांबद वैधवीर वोर्चक होते थेस र वैत्रक्त

<sup>\*</sup> Un savant Editeur Anglois, au lieu de ce mot , qui fait une obscurité , lit i mpeu, suffisoit.

120 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. » du cœur humain. Une si prodigiense " étendue d'Empire, un si vaste & im-» mense contour de terres & de mers ne ν pouvoient contenir deux hommes. Ils » entendoient dire, & ils lisoient dans 11. 1. XV. " Homére, que les Dieux ont partagé » le monde en trois parts, & que cha-» cun a fon lot. Et ils pensoient que » pour eux deux l'Empire Romain étoit » trop petit. »

Un autre lien de la concorde entre An. R. 698. Av. J.C. 14. ces deux fameux rivaux venoit d'être MortdeJulie, fille de César rompu par la mort de Julie, fille de & femme de l'un & femme de l'autre. Cette Dame Pompée.

v. 189.

étoit tendrement aimée de son pére & de son époux, & formoit ainsi un nœud puissant entre le gendre & le beau-pére. Dans le tems que Pompée fatigué par l'insolence de Clodius après l'exil de Cicéron, cherchoit les moyens de se réconcilier avec le Sénat & avec le parti Aristocratique, un de ses amis lui avoit confeillé de répudier Julie. Sa tendresse ne lui permit pas d'écouter ce conseil. Rien que la mort n'étoit capable de le féparer d'une épouse chérie, & digne

χετ. αλλ' ακ 'εττε મું લેગ્લ | ૧κστες δ' έμμεςε τιμίες | Αυ-γιικοκενίες έτι Τριχθά δέ Θάττα δέδαται τοῦς θειῦς , Εσι τὰν Ραμείων ἀρχάι.

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 121

de l'ètre. Julie mourut en couche: & Ax. R. & 658.
peu de jours après l'enfant qu'elle avoir Ar.J. C. 54mis au .monde fuivit fa mere. Ainfi il Plus.
ne resta plus aucun vestige ni aucun gage
d'une affinité, qui n'empêchoit pas l'ambition de vivre au sond du cœur de César
& de Pompée, mais qui en suspendoit

Julie, au lieu d'être portée dans un telle et nitombeau domefique, fut enterrée dans humée dans le champ de Mars, le peuple ayant Mars. voulu rendre un honneur extraordinaire à la fille de Céfar. Pompée avoit fait les préparatifs de la fépulture dans le voifinage de fa maifon d'Albe, & les Tribuus s'oppoférent au defir de la multitude. Mais il fallut que tout cédât à un peuple accoutumé à donner la loi, & qui s'empreffoir à témoigner fon zéle & pour le pére & pour la fille. Ceci artiva fous le Confulat de Domitius & d'Ap. Claudius.

les effets.

## L. Domitius Ahenobarbus. Ap. Claudius Pulcher.

J'ai raconté ce qui s'est passé hors de Rome sous ce Consulat & pendant l'année suivante. Les événemens du dedans, accusations d'hommes illustres, brigues, cabales, troubles dans le Gou-Tome XIII. 122 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

Av. R. 698. vernement; c'est ce que je dois mainte-Av. J. C. 14. nant exposer aux yeux du Lecteur.

Plancius accuté. Reconcius, accufé de brigue dans la pournositiance de l'Edilité Curule, & défendu pourpour Cité pro par Cicéron. Il avoit en pour compéti-

fuire de l'Edilité Curule, & défendu par Cicéron. Il avoit eu pour compétiteur M. Juventius Latérenfis, homme de naissance & de mérite; & il l'avoit emporté sur lui, quoique fils d'un simple Chevalier Romain. Latérensis, qui des deux côtés, paternel & maternel, comproit des Consuls parmi ses ancêtres, & qui de plus se sentoit personnellement supérieur par toutes sortes d'endroits à son rival, sitt très-piqué de cette présérence, & il accusa Plancius, comme l'ayant supplanté par cabales & par largesses. Il nous est difficile & peu important de savoir au juste ce qui en est. Mais une circonstance tout-à-fait intéressante, c'est la vive reconnoissance de Cicéron envers un biensaiteur.

Nous avons vû avec quelle cordialité Plancius, étant Questeur en Macédoine, avoit recueilli & protégé Cicéron pendant fon exil. Notre Orateur s'en souvint dans l'occasion où Plancius avoit besoin du secours de son éloquence; & malgré ses liaisons avec Larérensis, il prit chaudement la désense de

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 123 l'atcufé. Comme il pouvoit beaucoup, AN. R. 6984 non-seulement par son talent sublime, Av. J. C. 54 mais par son crédit, par l'estime universelle que l'on faisoit de sa probité, par le fouvenir des services qu'il avoit rendus à la République, & dont il avoit été si cruellement récompensé, Latérensis sentoit que c'étoit une forte recommandation pour fon adversaire d'être défendu par Cicéron sur le pied d'un bienfaiteur qui lui avoit rendu des fervices essentiels : c'est pourquoi il avançoit que Cicéron exagéroit ce que Plancius avoit fait pour lui, & que pour le bien de la cause il amplifioit extrémement de petites attentions, qui n'avoient pas beaucoup couté à Plan-

Cicéron répond à ce reproche d'une manière vraiment admirable. Il commence par prouver la grandeur réelle du bienfait de Plancius : puis il ajoute qu'après tout, le reproche qu'on lui fait est trop beau pour qu'il veuille s'en défendre : » car \*, dit-il, je fouhaite sans » doute d'être orné de routes les vettus : » mais il n'y en a aucune dont la gloire » me touche plus, que celle de la recon-

cius.

a Etenim , quum om- fectum este cupiem , ta- aibus virtusibus me af- men nihil est quod ma- F ij

124 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. Aw. R. 698. » noissance. Cette vertu, à mon avis, Av. J. C. 54. » est non-seulement la plus grande, mais » la mére de toutes les autres. Qu'est-ce » que la piété filiale, finon un attache-» ment produit par la reconnoissance » des biens que nous avons reçus de nos » parens? Qui font les bons ciroyens, » attentifs à se rendre utiles à la patrie, » foit en paix, foit en guerre, finon ceux. » qui conservent chérement le souvenir » des bienfaits de la patrie? Peut-on » mieux définir les hommes pieux, & » zélés pour la Religion,, qu'en les re-» gardant comme animés du desir de » s'acquitter de ce qu'ils doivent à la » Divinité, par de justes adorations & » par un cœur reconnoissant! Quelle » douceur resteroit-il dans la vie, si l'on

lim, qu'am me & gratum | Qui fansti, qui religioesse, & videri. Hae cst num colentes, nis qui
enim una vitrus non soilàm maxima, sed etiam metitam dis immortalication de la citam de la colente de la colente

» en bannissoit l'amirié? & l'amitié peut-» elle subsister entre des ingrats? Qui » de nous, ayant reçu une éducation

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 125 » honnête, n'a pas sans cesse présent à An. R. 698. " l'esprit, avec un vif sentiment de ten-Av. J.C. 14. » dresse, le souvenir de ceux qui ont » veillé fur son enfance, de ses précep-» teurs & de ses maîtres, du lieu même » muet & inanimé où il a été élevé & » instruit? Y eut-il jamais, ou peut-il » même y avoir un homme si puissant, » qui se soutienne tout seul, & sans les " fervices d'un grand nombre d'amis? " Or, les services supposent la recon-» noissance, & périroient avec elle. » Pour moi je ne trouve rien de si digne » de l'homme, que d'être touché, non-» seulement d'un bienfait, mais encore . » d'un simple témoignage de bienveil-» lance : & au contraire rien ne me » paroît si opposé à l'humanité, si ref-» semblant à la brute, que de mériter » d'être regardé, je ne dis pas comme » indigne d'un bienfait reçu, mais com-

non magifiti atque doc-l'Equidem nil tam pro-tores, cui non locus ille mutus ubi ipie alitus aut dochus eft, cum grara re-cordatione in mente ver-fetue ? Cujus opes tantz efte polisur, aut unquam num, tam immans, tam fuerunt, quæ fine multo-rum amicorum officiis re, ut beneficio non di-flare poffint? quæ certê, fam indignus, fed victus finblat menorià & gra-tià, nulla exflare poffunt, l'am fuccusbam, 2 tien de l'am fuerunt l'am fuerunt par tià, nulla exflare poffunt, l'am fuerunt par

126 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 698. » me demeurant volontairement au-def-Av. J. C. 54- " fous. C'est pourquoi, Latérensis, je » vous donne gain de cause vis-à-vis » de moi. Je suis persuadé qu'on ne » peut pousser trop loin la reconnois-» fance : mais , puisque vous le voulez , » j'avoue que je la porte à l'excès. Et je " vous prierai, vous Messieurs qui êtes » nos juges, d'accorder vos bienfaits à » un homme que fon cenfeur n'accufe » que d'être trop reconnoissant. »

Qui peut refuler son estime & son afsection à celui qui exprime en soi de pareils sentimens? Je pense que Latérensis se repentit beaucoup d'avoir critiqué, & même voulu toutner en ridicule la fensibilité de Cicéron pour ses bienfaiteurs. Il y a lieu de croire que Plancius fut absous, & exerca l'Edilité pendant l'année dont nous parlons actuellement.

Trois anciens Pribuns acsufes, dont né,

Les trois Tribuns, qui deux ans auparavant avoient empêché l'élection des un condam. Magistrats, & amené les choses à un Interrégne, n'avoient pu être mis en

vobis, judices, ut eum

Laterenfis, ifit tuo crimininis meque in co ipfo in quem qui reprehendit, in quem qui reprehendit, in quem qui reprehendit in que milli potte flei ni-co reprehendit quòd gramium, quoniam ita tu tum præter modum dicar vis, inimium gratum effe effe. Gic. pro Plancio, concedam : petampue à 80-81.

Domitius et Claudius Cons. 127 justice sous le Consulat de Pompée & An. R. 698. de Crassus, qui leur étoient redevables Av. J.C. 14. en partie d'avoir été nommés Confuls. Ils furent accufés cette année : mais le crédit de Pompée les fauva, à l'exception de Procilius, qui s'étant trouvé coupable d'un meurtre, ne put éviter la condamnation. " Il paroît, par ce ju-» gement, dit Cicéron à Atticus, avec » une ironie pleine d'indignation, que » nous avons des juges plus févéres que An. IV. 14. » ceux de l'Aréopage; des juges qui » comptent pour rien la brigue, les » nominations des Magistrats, l'Inter-» régne, la majesté de l'Etat, en un » mot toute la République. Seulement i nous devons nous abitenir de tuer un » pére de famille dans sa maison. En-» core tout ne seroit-il pas perdu; car » Procilius a eu vingt - deux suffrages » favorables contre vingt-huit qui l'ont

ocondamné.

Cicéron ne fit point de personnage scauru ac dans cette affaire: mais il eut d'ailleurs custe suite de l'occupation par le grand nombre d'accusés qu'il défendit. Outre Ga-in Cic. probinius & Varinius, dont nous avons parlé ailleurs, & encore quelques autres, il plaida pour M. Scaurus, qui ayant été Gouverneur de Sardaigne

Fi

118 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

Am. R. 658. l'année précédente, & étant ensuite re-Am. I. C. 54 venu à Rome pour demander le Consulat, sur accusé par Triarius de concussions & de vexations exercées sur les peuples soumis à son autorité.

Ce fut une cause d'un grand éclas. Le nom & la naissance de l'accusé; ses liaisons avec Pompée, dont les enfans étoient fréres des siens; (car il avoit époufé Mucia depuis que Pompée avoit fait divorce avec elle) la faveur populaire qu'il s'étoit attirée par les dépenses énormes de son Edilité; la gloire & la splendeur de ses Avocats, au nombre de fix, favoir Clodius, M. Marcellus, M. Calidius, Cicéron, M. Meffalla, & Hortensius; les recommandations de neuf personnages Consulaires, dont les uns le louérent de vive voix, & les autres envoyérent leur éloge par écrit, qui fut lû à l'audience; tant de circonstances réunies rendirent cette affaire une des plus brillantes & des plus

puis long-tems.

Scaurus avoit besoin de tout cet appui étranger pour se soutenir contre des accusations trop bien sondées. Nous avons vû que dès le tems qu'il servoit en Syrie sous Pompée, il avoit sait preuve

intéressantes qui eussent été plaidées de-

Domitius et Claudius Cons. \*129
d'avidité & d'injuftice. Le mauvais état an. R. 69\*.
où les folies de fon Edilité avoient mis Av. J. C. 54fes affaires, fut pour lui un nouveau
motif de piller les malheureux Sardiots.
Son accufateur lui portoir ce défi : " La
" Loi me permet de \* faire entendre fix—
y vingts témoins. Si vous pouvez pro-viii. 1.
" duite un pareil nombre d'habitans de
" l'isle à qui vous n'ayez rien enlevé, je

» l'ille à qui vous n'ayez rien enlevé, je » consens que vous soyez absous. » Et Scaurus ne pouvoit pas profiter d'une of-

fre si avantageuse.

Nous ferions en état de donner un plus grand détail sur le fonds de cette affaire, si nous avions le plaidoyer de Cicéron: mais il est perdu. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y eur point de priéres ni d'humiliations, que n'employât Scaurus pour stéchir ses juges. Il plaida lui - même sa cause après rous ses Avocats, & versa beaucoup de larmes. Lorsqu'on alla aux voix, il partagea en deux bandes les personnes de sa famille qui follicitoient pour lui: & lui-même à la tête de l'une, Faustus

<sup>\*</sup> On peut conjesturer n'en multiplidt pas le nomque la Loi avoit nordanné bre à l'infini ce qui auroit que l'on fe borndt en maallongé la procédure, dézière de concussion à fix peuplé pour un tems la Provingts sémoins, a fin que vince maltraité, 6 furl'accusateur, par rorp de chargé Rome d'une multichaleur G'empressement, itudé d'un agress.

AM. R. 638. Sylla, fon frére de mére, à la tête de AM. I. C. 54. l'autre, ils se jettérent aux pieds des juges, & y demeurérent prosternés pendant tout le tems de la délibération. Il fut absous, & même honorablement; car, de soixante-huit opinans, il n'en eut que huit contre lui.

Caton Pré. Caton présida à ce jugement : ce teut. Singula qui en assureroit l'intégrité, si nous rué dans sa maniter de se troins aussi certains de la vertu des retir. juges, que de celle du Président. Il

juges, que de celle du Président. Il 
"étoit Préreur cette année: & par une 
fingularité, que je ne puis louer, il 
paroissoir en public & dans les fonctions 
de sa charge sans tunique sous sa robe, 
& au lieu de souliers il n'avoit que des 
femclles liées par-dessus le pied. Il prétendoit rappeller en cela la pratique des 
anciens, & il s'autorisoit des statues de 
Romulus & de Camille, qui n'étoient 
habillées que de simples toges sans tuniques; mais dans les choses indisférentes, 
la régle, ce me semble, est l'usage actuel 
& présent.

Ce qui lui fait véritablement honneur, c'est la fermeté avec laquelle il lutta contre la brigue, & le respect que lui attira sa vertu de la part de ceux que toutes les loix ne pouvoient

retenir.

Domitius et Claudius Cons. 131

La brigue étoit un mal invétéré dans An. R. 698. Rome, & qui prenoit toujours de nou-Av. J. C. 14. velles forces. Tous les Auteurs qui onterée de la part parlé de ces tems, ont regardé comme des Candiun des désordres les plus funestes, & ont compté pour une des principales causes des guerres civiles, » les a fais-» ceaux confulaires extorqués par des a largesses illicites; le peuple vendant » lui-même sa faveur ; & une brigue » détestable, qui ramenoit tous les ans » au champ de Mars des combats vio-» lens, où l'argent seul décidoit des suf-» frages d'une multitude vénale. » Elle s'exerçoit, cette brigue, tout publiquement, comme si c'eut été une chose permile; & c'étoit pour le grand nombre des citoyens un métier, & le fondement de leur subsistance.

Caton s'opiniâtrant à attaquer ce défordre avec d'autant plus de vigueur, sontre ce déqu'il étoit plus enraciné & plus univerentiquence
el, engagea le Sériat à ordonner s'par la populace un Décret, que ceux qui auroient été il la calme
nommés aux charges; feroient obligés quand même ils n'autoient point d'accusateurs, à se présenter aux juges pour

a Hinc rapti pretio falces, fectorque favoris
1pfe fui populus, letalique ambitus urbi
Annua venali referens certamina Campo-

132 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 698 rendre compte des voies par lesquelles Av. J. C. 54. ils seroient parvenus à se faire élire. Cette ordonnance déplut beaucoup aux Candidats, & encore davantage à la multitude accoutumée aux profits qu'elle tiroit de ses suffrages. Le matin donc Caton étant venu à fon Tribunal, voilà qu'une canaille séditiense s'attroupe autour de lui, & par ses clameurs accompagnées de coups & de violences, met en fuite ceux qui environnoient le Préteur. Lui-même poussé & balotté dans la foule, il eut bien de la peine à gagner la Tribune aux harangues; mais lorsqu'il y fut une fois monté, par son regard feul, & par cet air d'autorité que donne la vertu, il fit cesser le trouble & obtint filence : son discours plein de force & de noblesse, acheva de calmer les esprits. On le loua beaucoup dans le Sénat de sa fermeté & de sa constance. Et moi, répondit-il avec sa liberté accontumée, je ne yous loue pas d'avoir laissé sans secours un Préteur, qui couroit un très-grand danger.

Quoique le Décret du Sénar toudes Candidats
des Candidats ne paroisse pas avoir nat entre les eu son exécution, ils ne laissoient pas mains de ca-d'être sort embarrassés. S'ils briguoient, ils craignoient d'armer contre eux l'au-

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 134 stère vertu de Caton : s'ils s'abstenoient AN. R. 698. de briguer, chacun appréhendoit d'être Av. J. C. 54. exclus par quelque compétiteur moins scrupuleux. Ceux qui demandoient le Tribunat se concertérent, & firent un compromis entre les mains de Caton, le reconnoissant pour arbitre & pour jage de leur conduite, & se soumettant chacun, en cas de brigue & de mauvaise manœuvre, à payer cinq cens mille sesterces au profit des autres. Ils vouloient même déposer ces sommes chez lui : mais il refusa de s'en charger, & se contenta qu'ils donnassent caution, Cicéron, en écrivant cette nouvelle à fon frère & à Atticus, ne savoit Cic. ad Asc. ce qu'il devoit augurer de l'événement. Q. Fr. II. 15. Mais » si les choses se passent dans les » régles, disoit-il, le seul Caton aura » plus de pouvoir que toutes les loix & » tous les juges ensemble. « Plutarque nous apprend que réellement le jour de l'élection des Tribuns étant venu, Caton se trouva à l'assemblée, examina. curieusement ce qui se passoit, & prononça fa fentence de condamnation contre l'un des Candidats. Les autres dispensérent le coupable de payer l'amende, se croyant affez vengés par l'in-

134 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. An. R. 698 famie dont il étoit couvert, & par l'ex-Av. J. C. 54. clusion que sans doute il lui fallut souffrir.

Cet hommage rendu à la vertu de Caton, est assurément bien singulier, & peut presque être regardé comme un trait unique dans l'Histoire: Mais Plutarque observe qu'il excita contre lui l'envie, & que plusieurs voulurent lui en faire en quelque façon un crime, comme s'il eût usurpé la puissance du Sénat, des Juges, & des Magistrats. Cette malignité ne doit pas nous étonner. » Car a, ajoute ce sage Historien, » il n'y a point de gloire plus sujette à " l'envie, que celle de la probite & de » la justice, parce qu'il n'y en a point » de plus capable d'accréditer un hom-» me, & de lui attirer la confiance du " grand nombre. On admire l'homme brave; mais on le craint : on estime » le prudent; mais on est en garde con-» tre lui. On est tout autrement disposé » à l'égard de l'homme juste : on l'aime,

wirer , de rue and peiue , wo'i

<sup>2</sup> Οὐδιμιᾶς γαρ αξιτῆς βαυμάζυση, ὡς τοὺς οροί-δόξα κὴ πίσις ἐποιθόνες ποιεί μες, ἀλλά κὴ ορῶσι τοὺς δι-นสมมา ที่ จับรสมเร สบาที 2) का: 3) อาธายาย สบาทีเร อาเม ซึ่งรสมเร สบาที 2) का: 3) อาธายอสก. เหม่านา อิง าษัร टार वेजराया मार्टमानय काठ्ये मार कार्टिश्रया, पहार है। बेजा-प्या कार्टमें में पूर्वत पामवारा ट्यान

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 135
30 on se sie à sa parole, on se livre à luian. R. 698, 30 fans réserve. « Ainsi les amateurs de v. J. C. 54-la puissance & de la gloire ne peuvent manquer d'être jaloux de l'éclat d'une vertu pure & inviolablement attachée à la justice. Tel est donc le sort que l'homme de bien doit attendre parmi les citoyens de ce monde. Heureux celui qui

connoît & qui aime une autre patrie, où l'envie n'a plus d'entrée ni de lieu!

Les Candidats pour le Confulat furent Brigues pour bien éloignés d'imiter la conduite de Cic. confulat. ceux qui avoient demandé la charge de IV. 15. 16. Tribuns du Peuple. Leur brigue fut fi 17. 18.

vive, & pour acheter des voix ils firent des emprunts si considérables, que l'intérêt de l'argent doubla sur la place, & tout d'un coup monta de quatre à huit pour cent. Ces Candidats étoient au nombre de quatre : deux Patriciens, Messala & Scaurus, qui venoit d'être accusé de concussion & absous; deux Plébeiens, Domitius Calvinus, & Memmius; ce dernier étoit protégé par César. Pompée appuyoit Scaurus plutôt en apparence que fincérement; car quoiqu'ils fussent en quelque façon alliés de fort près, puisque les enfans de l'un, comme je l'ai dit, étoient fréres de ceux de l'autre, Pompée étoit moins

136 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

Aw. N. 698. touché de cette espéce d'affinité, que Av. J. C. 34 choqué de ce que Scaurus avoit paru faire peu de cas de son jugement, en épousant une femme répudiée par lui pour cause de mauvaise conduite. Domirius & Messal avoient aussi des amis & un parti; mais après tout aucun des Candidats n'étoit en possession d'une supériorité marquée sur ses compétiteurs. L'argent seul décidoit, & faisoit disparositre toute autre distinction.

Le débat duta entre eux fort longtems. Toujours quelque nouvel incident retardoit l'élection: & enfin tous quatre ils furent accusés de brigue. Cicéron supposant qu'il auroit à plaider toutes ces mauvaises causes, en badine avec Atticus. » Vous a me demandez sans doute, lui dit-il, ce que je pour-» rai dire pour de tels accusés. Que je » meure, si je le sais. Au moins ne trou-» vai-je rien dans les livres que j'ai faits » sur la Rhétorique, & dont vous êtes » si content.

Convention II devoit assurément y être embarinsaine entre les candidate rasses ; car les choses furent poussées à les contest, conun tel excès d'impudence, qu'il y eur fist.

a Quid poteris, inquies, bris, quos tu dilaudas, pro iis dicete? Ne vivam, nihii reperio. IV. ad Art. fi seio. In illis quidem li-

DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS. 137
convention entre les Confuls & deux AN. R. 695.
des Candidats, Domitius & Memmius, AV. J. C. 196
convention non pas verbale, mais faite
par acte & garantie par plufieurs amis
des contractans, moyennant laquelle les
deux Candidats devoient, s'ils étoient

par acte & garantie par plusieurs amis des contractans, moyennant laquelle les deux Candidats devoient, s'ils étoient nommés, payer à chacun des deux Confuls quatre cens mille festerces, si mieux n'aimoient leur faire trouver trois Augures & deux personnages Consulaires, qui autorisassent, par une déclaration solemnelle & autentique, une loi fausse & un Sénatusconsulte faux, dont les Confuls avoient besoin par rapport aux Gouvernemens de Provinces où ils devoient aller en fortant de charge. Cette convention fut lue par Memmius luimême en plein Sénat, en supprimant seulement tous les noms, excepté ceux des parties contractantes ; il y avoit - là de quoi faire mourir de honte les Confuls. En effer, Ahénobarbus, qui avoit toujours affecté le personnage d'homme de bien, demeura horriblement confus. Appius, qui n'avoit rien à perdre du côté de la réputation, ne parut nullement déconcerté. Et ce fut-là toute la suite qu'eut une affaire aussi criante & aussi infâme, dont je ne m'imagine pas qu'il y ait d'exemple dans l'Histoire.

138 DOMITIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 698. Toute cette complication de manœuvres Av. J. C. 54 fit tellement trainer les élections, que la fin de l'année arriva fans qu'il y eût de Confuls nommés.

Pontinius.

Dans une telle confusion, le Triomphe de Pontinius fut encore une occafion de trouble. Ce Général ayant fait la guerre affez heureusement contre les Allobroges, avant que César prît le commandement des armées dans les Gaules, étoit revenu avec le desir & l'espérance du triomphe, & demeuroit

depuis cinq ans aux portes de la ville,

Dio, Laxaix, fans pouvoir l'obtenir, apparemment
Cic. ad du. parce que la médiocrité des avantages qu'il avoit remportés ne paroissoit pas digne d'un tel honneur. Il vint à vour enfin d'applanir les principales difficultés, avec l'aide sur-tout de Galba, actuellement Préteur, & auparavant Lieutenant de Céfar. Mais il avoit encore à vaincre Caton, qui protessoit que lui vivant Pontinius ne triompheroit jamais. Caton s'étoir trop avancé. Le Consul Appius, la plus grande partie des Pré-teurs & les Tribuns appuyoient Pontinius. Il y eut du tumulte, il y eut même du sang répandu. Mais enfin Pontinius triompha le trois Novembre.

La République se trouva le premier An. R. 699. Janvier sans Consuls, & il fallut recou- Av J. C. 131 rir à des interrois. Les mêmes causes regne dong interrir à des interrois. Les mêmes causes regne dong qui avoient empêché jusques-là l'élection la durée avoit des Magistrats ordinaires, la reculérent pour cause encore pendant un très-long tems. En principale & celle qui Dio. 1. xt. tre ces causes, la principale & celle qui Dio. 1. xt. donnoit de la force à toutes les autres, Cic. ad Q. c'étoit l'ambition de Pompée. Lui seul Pr. 111. 8. 91 il pouvoit alors plus que toute la République, & il lui auroit éré aisé, s'il eût voulu, d'arrêter la brigue, & de faire respecter les Loix. Tout au contraire il

qu'il arrivât à un tel, excès qu'on fût obligé de recourir à lui.

If est plus que probable que son plan étoit de le saire nommer Dictateut; mais il cachoit sa marche: & toujours dissimulé, jamais ne tendant à ses sins par le chemin le plus droit, il prenoit ici comme en tout, des voies obliques, & vouloit parostre amené malgré lui à ce qu'il dessiroit passionément. D'ailleurs il respectoir jusqu'à un certain point l'ordre public, il se montroit ennemi de la violence, & il n'avoit point, comme César, un esprit ardent, qui forçat les barrières, qui

laissoit à dessein croître le désordre, afin

An. R. 699. s'acharnât à emporter de haute lutre ce Av. J. C. 53. qu'il n'obtenoit pas de bonne grace, & qui comptât pour rien les Loix & les bienféances. Il autoit pourtant fallu qu'il agît felon ce plan pour parvenir à la Dictature. Le nom en étoit détesté depuis Sylla: & tout le parti Aristocratique, qui étoit abaissé, mais non pas écrasé ni anéanti, auroit combattu avec une obstination invincible contre le rétablissement de cette odieuse Magistrature. Pompée en hazarda l'épreuve par un avanturier, Tribun du Peuple : car le Tribunat marchoit indépendamment de l'élection des Confuls, & fubfiftoit même pendant l'interrégne. Ce Tribun, nommé C. Lucceius Hirrus, ayant jetté quelques propos qui tendoient à la Dictature, Caton l'entreprit si rudement, que peu s'en fallut qu'il ne le réduisît à être obligé de se démettre.

Les Tribunsycontrib a nomination des Consuls, c'est que le
buoient austi
de leur part. collége des Tribuns avoit intérêt à l'empêcher. Durant la vacance des autres
Magistratures, la leur en devenoit bien
plus importante : & \* quelques - uns
d'entre eux s'ingérérent cette année de

<sup>\*</sup> Parmi les Tribuns qui Consuls, Dion nomme Q. empêchoient l'éledion des Pompeius Rusus, & ajoute

Interrégne.

donner au Peuple les jeux dont le soin AN. R. 599regardoit les Préteurs. Ils proposérent Av. J. C. 534 aussi, si nous en devons croire Dion, de mettre à la tête de la République, comme il s'étoit pratiqué autrefois, non des Consuls, mais des Tribuns des soldats, avec la puissance consulaire, dont le nombre avoit été souvent porté jusqu'à six. Cette multiplication de charges auroit satisfait l'ambition d'un plus grand nombre de Candidats, & fembloit convenir à l'immense étendue de l'Empire. Mais si ce projet fut mis en avant, il n'eut au moins aucune suite, & ne fut

gouté de personne. Toutes ces intrigues durérent six mois on parvient entiers, pendant une partie desquels par le secours Pompée fut même absent de Rome, nommer des pour mieux couvri: la part qu'il avoit Consuls. aux troubles qui désoloient la ville. En-

fin y étant revenu, & se voyant loué par Caton fur le refus qu'il faisoit exté-

que le Sénat le fit mettre d'Afonius Pédianus, que en prifon. Cessu na fais que ce Ponpeius Russus fue prifon. Cessus que que la Prison l'ande fuivante. est securité au soure Or ce n'étoir plus l'usque est fission et activaire la révoire plus l'usque Romaine. La personne des trats pluseurs aintes se l'itions étois facré : le s'il y est eu une excepcétoire ce privilège qui les tion en speueu de Pomendoir si facre s de auda-peius Associus en auroit cieux. D'ailleurs il est cert du faire la remarque. tain par le témoignage

142 INTERRÉGNE.

AN. R. 639. rieuroment de la Dicature, la honte AV. J. C. 53 l'empêcha de démentir ces éloges. Il voulut bien protéger le bon ordre & les Loix : & par le fecours d'un de fes citoyens, la République fe trouva affez puis

## Cn. Domitius Calvinus. M. Valerius Messala.

Tentatves A peine ces Confuls eurent-ils pris infrudueuses possession de leur charge, qu'il leur faldes Confuls pour se faire lut songer à l'élection de leurs succesnommer des seurs : & les mêmes difficultés se renoufaccession.

vellérent. Ainsi tout ce que nous avons à dire de leur gestions se réduit aux tentatives instructueuses qu'ils sirent pour la nomination des Consuls de l'année suivante: si ce n'est qu'à leur réquisition il sur rendu un Décret du Sénat, qui portoit que dorénavant les Consuls & les Préteurs ne seroient pourvûs de Gouvernemens de Provinces que cinq ans après l'expiration de leurs Magistratures. Comme ces Gouvernemens étoient le grand objet de la cupidité des premiers citoyens de Rome, on s'imaginoit qu'en les reculant d'un intervalle de tems conssidérable, on diminueroit l'ardeur estré-

Domitius et Valerius Cons. 143 née avec laquelle se poursuivoient les AN. R. 699. charges qui y donnoient droit. Foible Av. J. C. 53. reméde, & qui étoit bien éloigné d'aller à la source du mal!

Outre ce motif de bien public & de réforme, que l'on avoit foin de montrer, Cesar nous apprend que l'on avoit Cast de B. une vue secrette dans ce nouvelle arran-Civ. 1. \$5. gement. Il prétend que l'on travailloit par-là contre lui, & que l'on vouloit que les Gouvernemens de Province n'étant plus affectés aux Consuls & aux Préteurs en charge, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire Pompée & ses partisans, disposassent à leur gré de ces importans emplois, & tinssent ainsi toutes les provinces sous leur main. Nous verrons en effet que ce qui n'est ici ordonné que par un simple Décret du Sénat, Pompée l'année suivante le fera autoriser par une loi solennelle qu'il propofera au Peuple.

Dion rapporte \* à cette année l'Edi-Edilié de Fa-lité de Favonius : & c'est ce qui m'au-tateur de ca-torise à en faire ici mention. Favonius ton.

Plut. Cat.

<sup>\*</sup> Ces Historien raconte du Sénas. Comme, le fait que l'Edile Favonius fui de l'emprisonnemen du mis en prison par le Tri- Triban mest neis faisea, bun Q. Pompeius Rufus, le que je doute même beau-qui, lai-même y avoit été con que Q: Pompeius air mis auparavant par ordre leté Tribun cette année,

144 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

AN. R. 699 se donnoit pour imitateur de Caton: Av. J. C. 13. mais comme c'étoit une imagination échauffée, qui portoit toutes choses à l'extrême, il outra encore son modéle. qui déja, comme je l'ai remarqué ailleurs, passoit un peu les bornes. Caton ne laissoit pas de l'aimer & de le protéger : & lui rendit même un très-grand service dans la poursuite de l'Edilité. Car Favonius alloit être exclus par la brigue de ses compétiteurs. Caton découvrit leur mauvaise manœuvre, & fit rompre l'assemblée par l'autorité des Tribuns dont il implora le secours. Comme c'étoit à Caton que Favo-

Caton fait la dépense des nius étoit redevable de sa charge, il ne jeux de Favoune grande amplicité.

nius, avec s'y gouverna que par fes confeils, & lui en laissa en quelque façon toute l'autorité & tous les honneurs. En particulier les jeux, qui faisoient une des fonctions des plus brillantes de l'Edilité, furent ordonnés par Caton : ce fut lui qui y présida, & qui en fit la dépense; mais à sa manière & dans son goût. Il en retrancha tout le faste. & toute la fomptuolité, & affecta de ramener la simplicité des vieux tems. Au lieu de

> la date de l'Edilité de me paroît erds-incertaine. Favonius, telle qu'elle Mais c'est une discussion nous est donnée par Dion, peu importante.

couronnes

DOMITIUS ET VALERIUS CONS. 145 couronnes d'or, il donna pour prix aux Am. R. 699. Acteurs & aux Musiciens des couronnes Av.J.C. 55. d'olivier, comme il se pratiquoit aux Jeux Olympiques. C'étoit l'usage de faire de grandes largesses à l'occasion de ces spectacles. Caton fit distribuer toutes choses communes : aux Grecs des légumes & des fruits, savoir des bétes, des laitues,

vin, de la chair de porc, des figues, des concombres, & du lait.

Certe simplicité fut traitée par plu- Qui est sieurs de mesquinerie : ce n'est pas ce néamoins qui m'étonne. Il en étoit arrivé aurant multitude, autrefois à Tubéron dans le repas qu'il donna au Peuple à l'occasion de la mort de Scipion l'Africain. Mais ce qui fait bien voir que même dans les tems d'une corruption générale il reste dans le peuple un discernement de la vertu, & que les Grands seroient les maîtres de donner le bon ton à la multitude, s'ils en avoient le courage, au lieu de se laisser. entraîner par le torrent ; c'est que généralement parlant on fut content des jeux de Caton. On quittoit ceux du collégue de Favonius, qui étoient magnifiques, pour venir voir Caton se dérider, & prendre part aux divertissemens publics. Favonius, qui auroit dû présider, se

des raves, des poires; aux Romains du

Tome XIII.

146 DOMITIUS ET VALERIUS CONS.

AN. R. 699. mêloit dans la foule, applaudissoit & Av.J.C. 53. invitoit les spectateurs à applaudir à Caton, qui occupoir la première place. Tout se passa avec cette gaieté simple & unie, qui se trouve rarement jointe avec les superbes appareils. Caton fut charmé d'avoir fait sentir combien il étoit aifé de donner ces sortes de fêtes. qui coutoient à la plupart tant de soins & tant d'argent. Pour les autres c'étoient de grandes & férieuses affaires : pour lni c'étoit un jeu sans frais, sans peines, & fans efforts.

> Les assemblées pour l'élection des Consuls se tinrent un très-grand nombre de fois, sans que l'on pût parvenir à une conclusion : & nous n'avons rien de remarquable à en rapporter, sinon que dans un des combats qui s'y livrérent le Consul Domitius fur blesse. L'année s'écoula ainsi, & l'on entra de nou-

veau dans un interrégne.

AH. R. 700. Ay. J. C. 52. Interrégne.

Brigue fu-Les premiers jours du mois de Janrieufe des Candidats du vier se passérent sans qu'il y eût même Confulat , d'Interroi dans Rome. Cette anarchie Milon, Hypseus, & Mé totale avoit pour causes les brigues & tellus Sciles violences des aspirans au Consulat. pion. Ascon. in Milon , Hypseus , & Métellus Scipion

INTERRÉGNE. 147

fe disputoient cette grande place, non AM. R. 700. pas avec passion, mais avec fureur: & AV. J. C. 51. tout ce qu'on avoit vû jusques-là de défordres & d'excès en ce genre, n'approchoit pas de ceux auxquels se portérent ces trois compétiteurs. Chacun avoit sa petite armée, & tous les jours il se livroit

entre eux des combats sanglans.

A travers le blâme qu'ils méritoient en commun par une conduite si con-des meilleurs traire aux loix de toute société, il y avoit toient pour pourtant une distinction à faire en faveur Milon. de Milon. On se souvient qu'il avoit eu la plus grande part, après Pompée, au tappel de Cicéron. Depuis ce tems il ne s'étoit jamais démenti. Toujours attaché au meilleur parti, il avoit combattu avec un courage héroïque pour l'autorité du Sénat & pour le maintien du repos public contre les fureurs de Clodius. Aussi les vœux des plus gens de bien étoient-ils déclarés pour lui. Il s'étoit aussi gagné la multitude par des largesses immenses, par des jeux & des spectacles, dont la dépense énorme lui avoit absorbé trois patrimoines très-am. ples & très-opulens. Comptant sur ces appuis, & naturellement avantageux, il hâtoit, autant qu'il lui étoit possible, les élections, comme sûr de réussir. Et

148 Interrégne.

AN. R. 700 ses rivaux sembloient reconnoître la su-Av. J. C. 52. périorité qu'il avoit sur eux, en cherchant au contraire à traîner & à différer.

Ses compéri-Clodius.

Cependant ils étoient portés par reus avoient Pompée, qui avoit eu autrefois Hyp-pour eux Pompée & séus pour Questeur, & dont Métellus Scipion alloit devenir le beaupére. Ils avoient pour eux Clodius, qui deman-

Cic. pro Mil. 24. 25. Ascon.

doit actuellement la Préture, & qui ne craignant rien tant au monde que d'avoir Milon pour Conful, pendant que lui - même feroit Préteur, employoit pour l'écarter tout son crédit, toutes ses forces, tout ce qu'il savoit mettre en œuvre d'intrigues & de violences. Avec tant & de si puissans secours, tout ce qu'ils crurent pouvoir faire de plus utile pour eux, ce fut d'empêcher que les Patriciens ne s'assemblassent pour nommer un Interroi. Pompée, qui avoit toujours la Dictature en vûe, & qui par cette raison se plaisoit à somenter le défordre, les fervit de tout son pouvoir : & T. Munatius Plancus Burfa, Tribun du Peuple, qui leur étoit vendu, arrêta, par une opposition en forme, la nomination de l'Interroi, qui étoit un préli-minaire absolument nécessaire pour parvenir à l'élection des Confuls.

On arriva ainsi au dix-huit Janvier . Clodius tué par Milon.

Interrégne. jour auquel Milon se trouva obligé d'al-An. R. 700. ler à Lanuvium, perite ville à peu de Av.J.C. 12. distance de Rome. Il étoit ou originaire, ou même natif de cette ville, & il en exerçoit actuellement la premiére Magistrature. A ce titre il devoit présider à l'élection d'un Prêtre de Junon , Divinité tutélaire de Lanuvium. Il se mit donc en chemin dans son carosse, avec sa femme Fausta, fille du Dictateur Sylla, & un ami; menant d'ailleurs un très-grand train, & spécialement nombre de gladiateurs qui lui appartenoient. Clodius étoit aussi ce jour-là sorti de Rome à cheval, & accompagné de trente esclaves bien armés : & lorsqu'il revenoit, il rencontra le cortége de Milon. Comme les deux maîtres étoient ennemis, leurs gens, accoutumés à en venir souvent aux mains les uns contre les autres, prirent aisément querelle. Clodius y accourut, & s'étant jetté dans la mêlée, • il fut blessé considérablement à l'épaule par un des gladiateurs de Milon. Il se fit porter dans une auberge voisine. Mais Milon, qui étoit devant, ayant sçu ce qui se passoit, prit sur le champ son parti d'achever Clodius, prévoyant qu'il ne courroit pas moins de risque pour la blessure que pour le meurtre, & vou-

Giij

Av. 1. C. 1. La confolation de s'être défair de fon ennemi. Il fit donc attaquer l'auberge par ses esclaves, qui avoient a leur têre un certain M. Saufeius. La maison sut forcée. Clodius en sut tiré, égorgé, & laisse mort au milieu du chemin : après quoi Milon poursuivir sa route, & alla, suivant son premier dessen, ce fut d'affranchir ceux de ses esclaves qui avoient blessé & tué Clodius, afin qu'on ne pût point le sorcer de les livrer pour être appliqués à la question. Car, selon les loix Romaines, on ne donnoit point la question aux personnes libres.

rronble afferen dans de la campagne, passant Rome au su qui revenoir de la campagne, passant gete de la morpagne passant à l'endreir où étoir étendu le de la campagne de la campagne passant de Clodius, le prit dans sa ralles declo-corps mort de Clodius, le prit dans sa dius. voiture, & le porta à la ville. Fulvie,

veuve de Clodius, certe même Fulvie, que dans la fuire son mariage avec Antoine, & se sureurs contre Cicéron, ont rendue si fameuse; semme ambirieuse, hautaine, & qui pour l'audace & le caractére factieux ne le cédoit en tien aux hommes les plus déterminés, sit exposer dans la salle de sa maison le corps de son mari tout sanglant; & se tenant aux

INTERRÉGNE. 151 près, elle montroit fondant en larmes à An. R. 700. tous ceux que ce spectacle attiroit, les Av. J. C. 52. blessures qu'il avoit reçues. Il y accou-

blessures qu'il avoit reçues. Il y accourut, & la nuit même & le lendemain, une multitude infinie de cette vile canaille à qui Clodius avoit été si cher pendant sa vie, & dont il s'étoit si bien servi pout toutes ses entreprises séditieuses. La foule sut si grande, que plusieurs personnes de nom surent étoussées, & entr'autres un Sénateur, qui se nommoit C. Vi-

biénus.

Il ne manquoit que des Tribuns pour autoriser cette populace à se porter aux plus grands excès. Plancus Burfa & Q. Pompeius Rufus vintent remplit cet indigne ministère. Sous leur autorité le corps de Clodius dans l'état où il étoit, à demi nud, est porté sur la Tribune aux harangues. Là les deux Tribuns invectivent contre Milon comme des forcenés. La multitude échauffée plus que jamais par ces discours, & ayant à sa tête Sex. Clodius, qui avoit été le porte-enseigne & le boutefeu de toutes les féditions excitées tant de fois par son patron, transporte le cadavre dans le Palais Hoftilien, & lui forme un bucher de tous les bois qu'elle trouve à sa portée, tribunaux des Préteurs, bancs des Juges ou du SéAn. R. 700 nat, comptoirs & tablettes des bouti-Av. J. C. 32. ques de Libraires qui environnoient la place. Tout cela se fit avec tant d'emportement, que le Palais Hostilien, & plusieurs maisons de particuliers furent brûlées, & la Basilique Porcienne, bâtie autrefois par Caton le Cenfeur, considérablement endommagée par les flammes. En même-tems plusieurs se détachérent avec des torches allumées & des tisons brûlans pour aller mettre le feu à la maison de Milon. Mais elle étoit pourvûe de gens capables de la défendre, qui repoussérent aisément cette canaille. D'autres prirent les faisceaux du lit funébre, & coururent les porter aux maisons de Scipion & d'Hypséus, comme pour leur déférer le Consulat : & ensuire ils allérent aux jardins de Pompée avec ces mêmes faisceaux, le proclamant tan-

Nomination

tôt Conful, tantôt Dictateur. Le Sénat allarmé d'un tumulte si afd'un Interroi freux, s'assembla sur le soir du même jour, & prit des mesures efficaces pour la nomination d'un Interroi. M. Lépidus ayant été élu dans le moment par les Patriciens, il fut rendu un Sénatus-confulte qui chargeoit l'Interroi, les Tribuns du Peuple, & Pompée en sa qualité de Proconful, de veiller à la sureté Interrégne. 153

de la République. Ce même Décret don-An. R. 700. noit pouvoir à Pompée de lever des Av. J. C. 522.

troupes dans toute l'Italie.

Les ennemis de Milon l'avoient servi Milon reparfaitement, en attirant sur eux-mêmes vient à Ropar leurs excès l'indignation publique, tinue à de-& diminuant d'autant par une suite né-mander le cessaire la haine que la mort violente de Clodius avoit d'abord excitée contre celui qui en étoit l'auteur. Sur-tout, l'incendie du Palais Hostilien, lieu destiné de toute antiquité aux assemblées du Sénat, paroissoit, avec raison, un attentat des plus horribles. Cicéron, lorsqu'il plaida pour Milon, en fit sentir parfaitement l'énormité par ce peu de paroles: » Nous avons vû le Temple où préside » la fainteté des anciennes maximes, & » la majesté de l'Empire, le Sanctuaire » de la sagesse politique & du conseil " public, le chef-lieu de la ville, l'asyle » de nos Alliés, le port de toutes les fia-» tions, nous avons vu ce lieu respecta-» ble fouillé par un cadavre impur, li-» vré en proie aux flammes, & détruit

" sans qu'il en reste de vestige. " Milon profita de la faute de ses enne-

a Templum fanctitatis, tum omnium gentium, ... amplitudinis, mentis, infilammati, esticitidi, fuconfitii publici, captu urneftati! Cic. pro Mili. n. bis, aram fociorum, por-190.

INTERRÉGNE.

AN. R. 700, mis en homme habile tout ensemble & Av. J. C. 51. courageux. Son voyage de Lanuvium, fondé sur une raison solide, lui fournit un prétexte honnête de s'absenter dans les premiers commencemens, & lui donna le tems de voir quelle couleur prendroit son affaire. Lorsqu'il sçut que les partifans de Clodius tenoient la conduite la plus capable de les rendre odieux, il jugea que c'étoit pour lui le moment de reparoître dans Rome. Il y rentra dans le tems précisément que le Palais Hostilien étoit en feu : il s'y montra avec le même air d'assurance & de fierté qu'il avoit toujours eu, continuant à demander le Consular comme auparavant : & pour gagner les esprits de la multitude, il fit même distribuer mille

\* Trente & as \* par tête à chaque citoyen. une livre cinq

Ses compétiteurs en conçurent de l'in-

Continua- quiétude, & penférent qu'il étoit de leur intérêt de hâter l'élection avant qu'il eût eu le tems de calmer & de ramener entiérement les esprits. Dans les régles néanmoins il falloit qu'ils attendissent quelques jours. Car ce n'étoit point l'usage que le premier Interroi procédât à l'élection des Consuls : & par cette raison Lépidus refusoit de convoquer l'assemblée du Peuple. Scipion & HypInteraégne.

seus entreprirent de l'y forcer. Pendant AN. R. 700. les cinq jours que dura sa Magistrature, leurs troupes affiégérent continuellement sa maison : elles y livrérent des assauts, dans l'un desquels elles vintent à bout d'enfoncer les portes & d'entrer dans les appartemens, où elles commirent toures sorres de désordres, & brisérent même le lit de Cornélie, femme de l'Interroi, qui étoit une dame d'une rare vertu. C'en étoit fait de Lépidus, si la troupe de Milon ne fût furvenue. Alors les factions ennemies se tournérent les unes contre les autres. Ainsi fut sauvée la maison de Lépidus.

Cependant les Tribuns qui s'étoient sallusealors d'abord déclarés contre Milon, conti-nemi personnuoient à irriter & à échauffer la multi-nel de Milon. tude par leurs violentes invectives. Aux Varro, apud deux que j'ai nommés il faut ajouter Sal-18. luste, que des raisons fortes, mais peu honorables pour lui, rendoient personnellement ennemi de Milon. Celui-ci l'ayant surpris avec sa femme Fausta, l'avoit fait rudement fouerter; & l'avoit encore forcé d'acherer par une somme d'argent considérable la permission de fe retirer. Le desir de la vengeance de-voit donc être vif dans Salluste. Il ne fut pourtant pas le plus implacable. Lui

G vi

INTERRÉGNE.

An. R. 700, & Pompéius Rufus se laissérent enfin Av. J. C. 52. perfuader de garder le filence. Mais Plancus Bursa poussa les choses à l'extrême avec un acharnement que rien ne put vaincre.

protége.

Milon avoit néanmoins un proteccontraire le teur parmi les Tribuns. C'étoit l'Orateur Cœlius, jeune homme plein d'esprit & de feu, comme j'ai déja eu occasion de le dire, & que ses ralens mettoient à portée de briller dans la République, s'il y eût joint la bonne conduite. Dans l'affaire dont nous parlons il se sit honneur. Il épousa en ami chaud les intérêts de Milon : il le produisit devant le Peuple : & c'est de concert avec lui que Milon donna alors à fon affaire la tournure que Cicéron a suivie dans son plaidoyer. Dans la vérité du fait le combat s'étoit engagé par hazard, ainsi que je l'ai raconté, entre les gens de Clodius & ceux de Milon. Mais comme Clodius étoit à cheval, sans nul embatras, escorté uniquement d'esclaves bien armés; & qu'au contraire Milon étoit dans son carosse avec sa femme, suivi de tout son domestique, Cœlius & lui profitérent de ces circonstances pour imputer à Clodius d'avoir voulu assassiner Milon : d'où il résultoit que

Interrégne. Milon ne l'avoit tué qu'à son corps dé-An. R.-700.

fendant. L'amitié seule faisoit agir Colius; zéleadmimais la reconnoissance animoit le zêle de rable de Cicéron : & il fit bien voir ici que ses défense de idées spéculatives sur cette aimable vertu Milon. étoient pour lui des régles de pratique, auxquelles il se croyoit étroitement obligé. Rien ne fut capable de le détacher de Milon : & pour lui demeurer fidéle, il affronta de très-grands périls avec un

courage admirable. Les Tribuns ennemis de Milon ne déclamoient pas avec moins de fureur contre Cicéron lui-même : ils avançoient qu'il étoit le principal auteur de la mort de Clodius, & que Milon n'avoit fait que lui prêter son bras : & enfin ils allérent jusqu'à le menacer plus d'une fois de l'accuser en forme, & de le citer devant le Peuple. Une partie de la multitude entroit dans les sentimens de ces Tribuns : & Cicéron pouvoit craindre de voir renouveller contre lui un orage pareil à celui auquel il avoit succombé. Ce qui devoit encore l'intimider davantage, s'il eût été susceptible de timidité en cette occasion, c'est qu'il savoit que son zêle ardent pour la cause de Milon déplaisoit fort à Pompëe.

AN. R. 700. Pompée depuis un tems s'étoit récon-Av. J. C. 12. cilié avec Clodius, & extrémement réfroidi à l'égard de Milon : & même alors il le craignoit, ou du moins il feignoit de le craindre. Il autorisoit des bruits également faux & injurieux, qui couroient sur le compte de Milon. Il paroissoit appréhender d'être assassiné par lui : & comme si sa vie n'eût pas été en fureté, il avoit une nombreuse garde autour de sa personne & de sa maison. Dans la fuire il remplit Rome de gens armés: & ceux qui les avoient levés par ses ordres, disoient tout publiquement que sa vûe étoit de s'opposer aux desseins violens de Milon, à qui l'on n'imputoit pas moins que de vouloir mettre le feu à la ville, & renouveller les fureurs de Cic. ad Fam. Catilina. Ainsi, quoique Pompée, par une modération tout-à-fait louable, continuât de témoigner de l'amitié à Cicéron, & le protégeât même contre les fureurs de la populace, notre Orateur ne pouvoit point douter qu'il ne lui fît très-mal sa cour en défendant Milon : & par conféquent, pour s'acquitter de ce qu'il croyoit devoir à son bienfaiteur, il avoit à résister à la crainte, & des Tribuns, & du Peuple, & de Pompée. Il

lui auroit été aifé au contraire de les re-

111, 10.

Interrégne.

gagner tous, s'il eût voulu modérer A. R. 700. l'activité de son zêle. Mais il préféra la Av. J. C. 52-reconnoissance à toute autre considération. Il pria, il sollicita tous ceux de qui il pouvoir espérer quelque secours pour son ami : il parla en sa faveur dans le Sénat autant de sois que l'occasion s'en présenta : il prit à tâche de détruire les soupcons odieux dont on le chargeoir, & qui étoient quelquesois appuyés par Pompée. En un mot il n'est sorte de services, qui sût en son pouvoir, qu'il ne persissar justification de la rendre à Milon avec une constance, qui me paroît un des traits des plus glorieux de sa vie.

Les troubles durérent encore près de pompte est deux mois dans Rome depuis la mort de tref seul Confuel.

Clodius, sans que l'on pût y apporter de reméde. Plusieurs Interrois se succédérent les uns aux autres de cinq jours en cinq jours selon l'usage. Mais ces Magistrats, dont l'autorité étoit de si peu de durée, ne pouvoient pas arrêter les brigues, les combats entre les Candidats, ni les querelles tumultueuses au sujet de l'affaire de Milon. Les Tribuns attisoient le seu au lieu de l'éteindre. Pompée, suivant toujours son plan, ne s'embatrassoit pas de faire cesser une consusson qui forceroit ensin la Répu-

AN. R. 700 blique de se jetter entre ses bras. C'est Av. J. C. 12 apparemment dans cet esprit qu'il rejetta la foumission que lui fit Milon de se désister, si telle étoit sa volonté, de la demande du Confulat. Dès que Milon auroit cessé de paroître au rang des Candidats, Scipion & Hypféus devenoient infailliblement Confuls: & les vûes fecrettes de Pompée n'étoient pas remplies. Il n'avoit garde de renoncer à une si flatteuse espérance, d'autant plus que le nombre de ceux qui le demandoient pour Dictateur, croissoit de jour en jour.

D'autres vouloient que l'on élevât au Caf. de B C. Consulat César, qui étoit actuellement dans la Gaule Cifalpine, à portée de veiller sur rout ce qui se passoit dans Rome, & occupé à lever des troupes, comme pour se conformer au Sénatus-consulte. qui avoit ordonné des levées de foldats

dans toute l'Italie.

VII. 1.

Le Sénat ne craignoit pas moins d'avoir César pour Consul, que Pompée pour Dictateur. Il convint donc à cette Compagnie de céder à la nécessité. Sur la fin du mois Intercalaire les premiers Sénateurs s'étant concertés ensemble, Plut. Pomp. Bibulus ouvrit dans le Sénat l'avis de

faire Pompée seul Consul. » Car en pre-» nant cette voie, ajouta-t-il, ou bien » la République fortira de l'abîme de An.R. 700. » maux où elle est plongée; ou s'il faut An.J. C. 52.

» qu'elle foit réduite en servitude, elle » aura le meilleur maître qu'elle puisse » espérer. « Cet-avis surprit beaucoup dans la bouche de Bibulus, qui s'étoit toujours montré ennemi de Pompée.

Caton augmenta la surprise. Il se leva: & tout le monde s'attendoit qu'il alloit s'opposer à une proposition si contraire à toutes ses maximes. Il avoit fait preuve encore quelque tems auparavant de son attachement toujours le même aux principes Aristocratiques & Républicains, lorsque quelques-uns demandant que Pompée fût chargé du soin des élections, il s'étoit élevé contre ce difcours, en difant » que Pompée devoit » être protégé par les Loix, & non pas » les Loix par Pompée. « Mais alors il s'accommoda aux circonstances, & dit " qu'il n'auroit jamais gagné sur lui d'ou-» vrir un avis tel que celui qui venoit » d'être proposé par Bibulus. Que néan-» moins un autre en ayant fait la dé-» marche, il y donnoit son consente-» ment, persuadé que toute forme » de gouvernement étoit préférable à " l'anarchie, & comptant que Pompée » useroit avec modération du pouvoir

Av. R. 700. » exorbitant que la nécessité des tems Av. J. C. 52. » contraignoit de lui remettre entre les » mains. «

Ç'avoit été en effet l'espérance des zélés Républicains, lorsqu'ils s'étoient prêtés à ce nouvel arrangement. Ils avoient cru que Pompée flatté de voir le Sénat faire pour lui ce qu'il n'avoit jamais fait pour personne, se laisseroit jamais fait pour personne, se laisseroit regagner entiérement en faveur de l'Aristocratie, & se détacheroit de César & de la faction populaire. Ils pensoient juste. Pompée commençoit à se désier beaucoup de César, & de ce moment il se retourna entiérement du côté du Sénat

L'avis de Bibulus passa donc sans difficulté: & le vingt-cinq Février, Ser. Sulpicius étant Interroi, Pompée sur créé Consul pour la troisséme sois sans collégue, avec cette clause expresse qu'il seroit maître de s'en donner un, pourvû que ce ne sût pas avant l'espace de deux mois.

Cn. Pompeius Magnus III. feul Conful.

Satufaction L'ambition de Pompée fut satisfaite par cette distinction unique & sans exemple d'être créé seul Consul, & mis

POMPEIUS CONS. III. 163 ainsi seul à la tête de toute la Républi-Ar. R. 700. que. Ce suprême dégré de grandeur le Av. J. C. 31. charmoit d'autant plus, qu'il y étoit parvenu par la voie qui convenoit à son goût : non pas la force, ni par la terreur des armes, mais par la déscrence volon-

taire de ses concitoyens.

Il en sit de grands remercimens à Ca-ses remercion, & en même tems il le pria de l'ai-mens à Ca-ton, & en même tems il le pria de l'ai-mens à Ca-ton, qui loi der de ses conseils. Caton, avec cetterépond dureliberté Stoïque, & toujours un peu ment. dure, lui répondit : » Vous ne m'avez aucune obligation. Cat dans ce que » j'ai dit & fair, c'est à la République, » & non à vous, que j'ai prétendu rendre de service. Quant à mes conseils, je » vous les donnerai volontiers dans le

" particulier, lorsque vous me les demanderez: mais quand vous ne me les demanderiez pas, je vous les donnerois en public & dans le Sénat. «

Ce fur alors que Pompée célébra fon rompée poumariage avec Cornélie, fille de Mérellus de Comélie, Scipion, & veuve du jeune Craffus, qu'uns scripion, et veuve du jeune Craffus, qu'uns scripion venoir de périr dans la guerre contre Plus. Pomi les Parthes. Cornélie étoit encore à la fleur de l'âge, & outre les graces de fon fexe, elle avoit l'efprit fort cultivé. Nonfeulement elle favoir la Musique, mais

selle étoit instruite dans les Lettres, dans

An. R. 700.la Géométrie, dans la Philosophie : & Av. J. C. 52. à ces connoissances elle joignoit quelque chose de plus estimable, un caractére simple & uni, éloigné de l'arrogance & de la curiosité, vices que la science, dit Plutarque, inspire quelquefois aux jeunes Dames. Ce mariage ne laissa pas d'attirer des censeurs à Pompée. Quelques-uns relevoient la disproportion de l'âge, parce que réellement par cet endroit Cornélie convenoit mieux à fon fils, qu'à lui. Et ceux qui faisoient cas des bienséances trouvoient qu'il étoit indécent à Pompée, dans un tems où la patrie affligée l'avoit imploré comme son libérateur, de se couronner de fleurs & de faire les réjouissances d'une noce, au lieu qu'il devoit regarder comme une infortune son Consulat même, qui ne lui auroit pas été donné d'une façon si contraire à toutes les régles, si la République n'étoit pas dans le malheur & dans les larmes.

Nouvelles Cette réflexion pourra paroître trop loix de Pom- févére à bien des Lecteurs, d'autant plus pée contre la que Pompée ne négligea point l'objetvolence à que Pompée ne négligea point l'objetcontre la bripour lequel il avoit été mis en place. Dès gue. Afcon. le troisième jour après sa prise de possession, il assembla le Sénat, & proposa de délibérer sur les remédes qu'il convenoit Pompeius Cons. III. 165 d'apporter aux maux publics. Son in-An. R. 700. tention étoit d'établir de nouvelles loix, Av. J. C. 51. tant contre la brigue, que contre les actes de violence qui s'étoient commis en dernier lieu, & d'ériger une commission extraordinaire pour informer nommément du combar qui s'étoit donné fur le grand chemin d'Appius, & où Clodius avoit cét ué; de l'incendie qui avoit consumé le Palais Hostilien; & de l'assaur livré à la maison du premier In-

terroi M. Lépidus. Si nous en croyons Cicéron, l'incli- Cic. pro Mil. nation du Sénat n'étoit point que l'on ".13. recourût à de nouvelles loix, ni à l'érection de Tribunaux extraordinaires. au moins quant aux faits de violence que je viens de spécifier; mais que se contentant des anciennes loix portées contre ces fortes de crimes, on ordonnât au Préteur qui seroit chargé de leur exécution, de mettre les causes qui rouleroient sur ces faits récens les premières au rôle, afin qu'elles fussent plaidées & jugées avant toutes les autres de même espéce. Les Tribuns qui vouloient perdre Milon, empêchérent l'effet de la bonne volonté que le Sénat témoignoit pour lui.

Cœlius au contraire, qui le proté- Ascon.

Av. J. C. 52. Pompée, disant avec assez de fondement que ce n'étoit pas une loi, mais une efpéce de proscription personnelle. Pompée entra dans une grande colére, & déclara que si on l'y contraignoit il employeroit la force des armes pour la défense de la République. Ainsi la loi passa: la commission sut établie : & L. Domirius Ahénobarbus, personnage Consulai-

Appian.

re, en fut déclaré le Préfident. Pompée trouva aussi de la résistance Plut. Cat. par rapport à la loi qu'il porta contre la brigue. Il augmentoit la peine de ce crime, & en même-tems il ordonnoit qu'on recherchât ceux qui s'en étoient rendu coupables depuis fon premier Confulat, ce qui remontoit jusqu'à près de vingt ans. Or, Caton ne trouvoit pas juste que même des criminels subissent la peine d'une loi, qui n'existoit pas lorsqu'ils avoient péché. D'un autre côté les amis de César représentoient que son Consulat étoit compris dans cet espa-ce, & qu'il sembloit que l'on cherchât à lui susciter une mauvaise affaire. Pompée répondit à ces derniers qu'ils faisoient tort à César, dont la conduite au-dessus de tout soupçon le mettoit par conséquent à l'abri de tout danger. Il

n'écouta point non plus la remontrance AN. R. 700. de Caton, & foutint qu'il ne pouvoit Av. J. C. 52. remédier aux désordres de l'Etat, si l'on ne faisoit des exemples de sévérité par rapport au passé. Il proposa donc & sit recevoir sa loi contre la brigue selon le plan qu'il en avoit dressé. Mais il ne paroît pas que pour celle-ci il ait établi de

commission extraordinaire.

Il réforma aussi sur plusieurs chefs & 11 réforme abrégea la procédure judiciaire. Il ré-& abrége la procédure juduisit à un moindre nombre cette mul-diciaire, titude d'Avocats que l'on employoit & Cat. pour une seule & même cause : ce qui ne servoit qu'à troubler les juges. Il interdit l'usage de ces éloges mandiés, que les accufés se faisoient souvent donner dans les jugemens par les personnes les plus puissantes de la République. Il ne donna que trois jours pour l'audition des témoins : après quoi il falloit que l'accusateur & l'accusé plaidassent en un même jour, se renfermant dans les bornes, l'un de deux heures, l'autre de trois :

ensuite le jugement. Un Auteur s'est plaint que cet arrangement mettoit l'élo- Cuf. Corr. quence bien à l'étroit : mais il favorisoit l'expédition, avantage tout autrement important dans l'administration de la justice. Enfin Pompée eut une attention

AN. R. 750. extrême au choix des Juges: & en par-Ay. J. G. 51- ticulier le Tribunal qui jugea Milon, étoit composé de tout ce qu'il y avoit de plus gens de bien dans Rome & de ci-

Milon eft

toyens d'une réputation plus entiére. Dès que toutes choses furent en ré-gle, deux neveux de P. Clodius, fils de l'un de ses fréres, se portérent pour accusateurs contre Milon pardevant Domitius, & l'attaquérent en vertu de la nouvelle loi de Pompée, où la mort de Clodius étoit exprimée nommément. En même tems trois autres actions criminelles, qui rouloient ou sur le même fait, ou fur la brigue, furent encore intentées contre Milon à différens Tribunaux. Quand un homme est dans le malheur, c'est à qui tombera sur lui. L'affaire liée au Tribunal de Domitius, comme la plus importante, & celle dont le fuccès devoit vraisemblablement décider de toutes les autres, passa la première. Milon comparut le quatre Avril, toujours montrant la même constance, & sans rien rabattre de sa fierté. Il ne prit point le deuil, comme faisoient tous les accusés : il ne daigna point s'abaisser aux priéres ni aux supplications. Il prétendoit n'avoir rien à se reprocher, & par conféquent, ne devoir témoigner que du mépris

POMPETUS CONS. III. 169
mépris pour les accusations de ses ad-An. R. 700.
versaires.

AV. J. C. 52.

Le danger étoit pourtant réel, à ne considérer même que la canaille attachée à la mémoire de Clodius. Le premier jour que les témoins furent entendus, pendant que M. Marcellus, celui-là même pour qui Cicéron rend graces à César par le discours si connu qui porte son nom, homme recommandable par sa naissance, par sa vertu, par son éloquence, & qui alors aidoit Cicéron dans la défense de Milon, pendant que ce respectable Sénateur interrogeoir C. Cassinius Schola, ami & compagnon de Clodius, il s'éleva de la part de cette vile populace une clameur si effroyable. que Marcellus craignit pour sa vie, & se retira auprès du Président. Pompée lui-même, qui étoit assis à peu de distance, en fut troublé : & à la requête de Domitius & de Marcellus, qui ne se croyoient pas en sureté, il amena le lendemain & le jour suivant des troupes qu'il distribua dans toute la place. Moyennant cette précaution, les témoins furent interrogés & entendus paisiblement. Fulvie parut la derniére, & par fes larmes elle attendrit beaucoup toute l'assemblée.

Tome XIII.

Tous les interrogatoires étant finis le Av. J. C. 52. troisième jour, le Tribun Plancus Bursa, sur le soir du même jour, assembla le peuple, & l'exhorta à se trouver le lendemain en grand nombre au jugement, & à ne pas laisser échapper Milon : ce furent ses termes. Son exhortation fut fuivie ponctnellement. Le onze Ayril, jour destiné à terminer cette grande affaire, toutes les boutiques furent fermées dans la ville, & la multitude remplit la place avec une telle affluence, que les fenêtres mêmes & les toîts des maisons étoient garnis de spectateurs. Pompée assista à l'audience, toujours accompagné de gens armés, qu'il plaça tant autour de sa personne, que dans tous les postes de quelque importance. Les accusateurs parlérent pendant

tc.

le défendant deux heures; suivant le nouveau réglese déconcer ment de Pompée. Cicéron fut chargé feul de leur répondre : mais il ne s'en acquitta pas avec fon éloquence ordi-

naire. Il étoit timide, comme tout le monde fait, & il s'est peint lui-même Cic. de Or. I. fous le nom de L. Crassus, lorsqu'il fait

dire à cet Orateur, que très-souvent lors-qu'il commence à parler, il lui arrive 121. de pâlir & de trembler de tout son corps. Milon, qui connoissoit le caractère de

Pompeius Cons. III. fon défenseur, lui conseilla de se faire AN. R. 700. apporter dans une chaise fermée, pour Av. J. C. 12. s'épargner le spectacle des gens de guerre. & d'une multirude furieuse. Mais lorsque Cicéron sortit de sa chaise, & qu'il apperçut Pompée assis en haut, & environné de gardes, & toute la place remplie de foldats, il commença à se troubler. Ce qui acheva de le déconcerter, ce furent les cris forcenés que poufférent les partifans de Clodius, lorsqu'il Dio. Afcon; se préparoit à répondre. Il ne fut donc pas maître de lui même, & ne put fe remettre: ensorte qu'il plaida fort mal. Car le plaidoyer que nous avons de lui pour Milon, & qui est un chef-d'œuvre. n'est pas celui qu'il prononça, mais un discours qu'il composa dans son cabinet

T'ai déja dit sur quel pied Cicéron tdee générale défendit la cause de Milon. Il prétendir du plaidoye qu'il ne s'agissoir point d'une rencontre, vous de ciencore moins d'un guet -à - pens desse s'éton pour par Milon; mais que Clodius au contraire ayant voulu assassiment qu'il craignoir & haissoir également, avoit sub la juste peine de son injustice & de sa violence. Quelques-uns souhaitoient qu'il donnât un autre tour à l'assaire, & qu'il donnât un autre tour à l'assaire, & qu'il soussime de son de se sui se se qu'il soussime que Clodius ayant été uni

après l'affaire jugée.

172 POMPEIUS CONS. III.

Av. R. 790 citoyen pemicieux, sa mort étoir un Av. J. C. 52 bien pour la République. Mais comme il n'est pas permis à un particulier de tuer de son autorité, un homme même qui mériteroit la mort; s'en tenir à cet unique moyen, c'étoit avouer que Milon étoit coupable: & Brutus, qui au rapport d'Asconius avoit fair, en vûe de s'exercer, un plaidoyer pour Milon, dans lequel il ne faisoit usage que de cette seule voie de désense, paroît avoir plutôt suivi en cela les principes audacieux du Stoïctsme, que ceux d'une Ju-

risprudence bien régulière.

Cependant ce même moyen employé subsidiairement pouvoit être utile à la cause. Car quelques - uns des Juges, & Caton entre autres, croyoient devoir moins examiner scrupuleusement la vérité du fait, que le bien qui revenoit à l'État d'être délivré de Clodius. Cicéron n'a pas voulu se priver de cet avantage: & après avoir consacté sa premiére partie à innocenter Milon, comme n'ayant tué qu'à son corps défendant, il en ajoute une seconde, où il déploye toute la force de son éloquence pour invectiver contre Clodius, & pour prouver que quand même Milon avoueroit, ce qui est faux, qu'il a tué Clodius de dessein prémédité,

Pompeius Cons. III. il devroit se promettre pour un tel ser- AN. R. 700. vice rendu à la République, plutôt des Av. J. C. 52. récompenses que l'exil. Tel est le plan général de la défense de Milon : plan dressé avec toute l'habileté possible dans une affaire si délicate.

Mais outre les difficultés qui naif- Habileté de soient du fond de la cause, Cicéron en manier ce qui avoit une terrible dans la disposition regarde Pointe sacheuse où paroissoir être Pompée à pée. l'égard de l'accufé. Pompée alors feul Consul, & armé de toute la puissance publique, faisoit connoître fort clairement par toutes ses démarches, qu'il comptoit rendre un fecond fervice à la République en la défaisant de Milon, après que Milon l'avoit délivrée de Clodius. Il étoit extrémement à craindre qu'une autorité d'un si grand poids ne fit une forte impression sur les Juges: & réellement rien n'influa davantage dans la condamnation de Milon.

Vell. 11. 47.

Cicéron se tourne en toutes sortes de formes pour prévenir ce funeste effet, & pour écarter l'idée que Pompée lui soit contraire. Il tire à soi par une interprétation favorable tout ce qui en est susceptible. Il glisse sur ce qui ne pent être présenté sous une face avantageuse. Il détruit les soupçons auxquels Pompée 174 POMPEIUS CONS. III.

AN. R. 7000 avoit donné du poids par rapport au AN. J. C. 514 danger de sa personne & de sa vie: mais c'est avec tant de ménagement, avec tant de témoignages d'amitié & de respect, sout ce qu'il dit de plus capable de lui déplaire est tellement entremèlé d'éloges, qu'en mème tems que l'Orateur sett sa cause, il ôte à Pompée tout prétexte de s'ossenser. Enfin il le prend par son propre intérêt: & ce motif est traité d'une saçon d'autant plus remarquable, que nous y trouvons une prédiction claire de la rupture entre Pompée & César, dans un tems où ils paroissoines encore fort unis.

» Si Milon, dit Cicéron à Pompée, » ne pouvoit arracher de votre esprit les » soupçons & les allarmes que vous avez » semblé prendre à son sujet, il ne resu-» seroit pas de se retirer volontairement » de sa patrie. Mais auparavant il vous » feroit une observation importante, » comme il vous la fait actuellement par » ma bouche. Voyez a, vous dit-il, par » l'exemple de ce qui m'arrive, à quelle » variété sont sujets les événemens de la » vie, combien la fortune est incertaine

a Vide quam sit varia lisque fortuna, quantæ vitæ commutabilisque ratio, quam vaga volubi- quam ad tempus aptæ si-

POMPEIUS CONS. III. » & chancelante, quelles infidélités l'on An. R. 700. » éprouve de la part de ses amis, sous Av. J. C. 52. » combien de faux femblans se cache la » duplicité, combien l'on se trouve aban-» donné dans les périls, comment tout » tremble autour de celui que frappe la » foudre. Il viendra, oui certes, il vien-» dra un tems, & nous verrons tôt ou » tard arriver telle circonstance, où vo-» tre fortune se soutenant comme je l'es-» pére sans atteinte, mais ayant souffert » peut-être quelque ébranlement par les » révolutions publiques, auxquelles l'ex-» périence du passe ne doit nous avoir » que trop accoutumés, où dis-je votre » fituation vous donnera lieu de regret-» ter la bienveillance d'un ami de cœur, » la fidélité d'un homme constant & iné-.» branlable, & la grandeur d'ame du » plus courageux de tous les mortels. « La réflexion valoit bien la peine que Pompée s'y rendît attentif: mais il étoit

munium temporum immu-

mulationes, quantæ in pe-triculis fugæ proximorum, cidat experti debemus scire, quantæ timiditates. Etit, & amicilimi benevolen-erit illud prosedò tempus, tiam, & gravissimi homi-ilucesce a idquando ille nis sidem, & unius post dies, quum tu, salutari-homines natos fortissimi bus ut spero rebus tuis, sed viri magnitudinem animi fortasse motu aliquo com176 POMPEIUS CONS. III.

An. R. 700 fermé depuis long-tems aux confeils les

Av. J. C. 52. plus falutaires.

Il fublitue Un autre obstacle que Cicéron avoir fer priters è encore à tâcher de détruire, venoit de se les launts à la part de Milon même, dont l'affuranquelles Milon détail ce & la fietté étoient capables d'indifnoit de la poser plusieurs de ses Juges, qui se baisse.

ce & la fierté étoient capables d'indifgnoit de s'a- poser plusieurs de ses Juges, qui se croyoient presque bravés par un homme dont le fort étoit entre leurs mains. Cicéron prend sur lui le personnage de suppliant que Milon dédaignois Tout ce qui peut s'imaginer de plus tendre, de plus humble, de plus foumis, il le met en œuvre avec une vérité & une amertume de douleur qui devoit toucher d'autant plus les Juges, qu'ils étoient, comme je l'ai remarqué, tous gens de bien, & par conséquent amis de Cicéron, en faveur duquel ils avoient fignalé leur zéle dans l'affaire de son rétablissement. » Si 2 je perds Milon, leur " dit-il, je ne jouirai pas même de la » trifte consolation de me livrer au res-» fentiment contre ceux qui m'auront o fait une plaie si cruelle. Car j'aurai à » m'en prendre, non à des ennemis,

a Nec verò, si mihi eri- rela, ut his irasci possima peris, reliqua est illa sal- a quibus tantum. vulnus teni ad consolandum que- accepero. Non enim ini-

Pompeius Cons. III. » mais à mes amis les plus fidéles; non An. R. 700. » à des hommes qui m'ayent rendu en Av. J. C. 12-» quelque occasion de mauvais services, » mais à ceux qui toujours ont le mieux » mérité de moi. Non, Messieurs, il » n'est point de douleur si cuisante que » vous puissiez me causer, quoiqu'après » tout celle que je crains maintenant est » tout ce qu'il y a pour moi de plus dur " au monde; mais cette douleur-là » même, quelque violente qu'elle foit, » ne le fera pas assez pour me faire ou-» blier ce que je vous dois, & quels » fentimens vous m'avez toujours té-" moignés. Si vous l'avez oublié vous-" mêmes, Messieurs, ou si quelque chose » vous a déplu en moi; pourquoi la peine » n'en retoinbe-t-elle pas plutôt fur ma » tête que fur celle de Milon? Car ma » vie fera heureusement terminée, si je » la perds avant que de voir le malheut » dont je fuis menacé. «

Cicéron trouve même l'art de faire Cic. pro Mil.

uici mei te mibi eripient, ; quanti me femper feceritis, fed amiciffimi; non milè aliquando de me meriti, aut i aliquidi in meo offende femper optime. Nulidilis, cur non id mo calimina di men offende mo qualum, judice, milpite potibi luitur, quam
bi tantunu dolorem inucci. Milonist Preclare enim vidis, ( etti quis poucle ette sero, fi quid mibi accide
lengui ) fed ne huue quiette principal quanti anum mali
den ipfum, ur obliviticar, viderco. Cie. pre Mil. 29-

178 POMPEIUS CONS. III.

AN. R. 700. dire à Milon les choses les plus tott-Av. J. C. 52 chantes, en lui conservant toute la dignité & toute la fermeté de son caractére. Ces nuances, si-difficiles à concilier, sont fondues ensemble avec une habileté merveilleuse, qui produit en même tems l'attendrissement & l'admiration. Mais je crains de paroître oublier que je dois écrire une Histoire, & non pas faire l'extrait d'un plaidoyer fouverainement

Milou eft condamné.

éloquent. Je viens donc à l'événement de la cause, qui fut triste pour Milon. Quatre-vingt-un Juges avoient écouté la plaidoyerie. Avant que l'on allât aux voix, l'accufateur & l'accufé en rejettérent chacun quinze. Ainfi le nombre des opinans fut réduit à cinquante-un. Afcon. & Sur ce nombre, Milon n'eut que treize

Vell.

fuffrages favorables : mais il en eut un bien glorieux, & qui feul pouvoit être regardé presque comme équivalent à tous les autres ensemble. S'il m'est permis d'appliquer ici une penfée célébre dont Lucain \* a abusé, je dirai que le

<sup>\*</sup> Tout le monde connoît ce vers de Lucain,

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni:

<sup>»</sup> Le parti vainqueur a eu pour lui le suffrage des » Dieux, mais le vaincu sut approuvé de Caton. « Et l'on remarque avec sondement que cette pensée esse impie , fi les Dieux de Lucain font quelque chofe; & qu'elle est frivole , s'ils ne sont rien.

POMPEIUS CONS. III. 179
patti victorieux compta pour lui trente-An. R. 200.
huit Juges, mais que le vaincu eut le Av. J. C. 12.

suffrage de Caton de son côté.

Le désaître de Milon fut complet. Après cette premiére condamnation, il en essivation autres dans l'espace de peu de jours à trois Tribunaux dissérens, devant lesquels il ne comparut point. Ses biens furent vendus : mais quelque grands qu'ils susserent en fallut beaucoup, qu'ils ne suffissent pour payer ses dettes , qui se montoient à soixante & Plin. xxxyi. dix millions de sesserent à soixante mille livres de notre monnoie : somme prodigiense, & qui est pourtant de près d'un tiers au-dessous de ce que dévoit César après sa Préture.

Milon se retira à Marseille, & il y il se retire soutint, au moins à l'extérieur, le même Mode lui au caractère de fierté qu'il avoit fait paroî-sujet du plai vant sa dispace. Car Cicéron lui posé après ayant envoyé son plaidoyer, tel qu'il comp par Cilèvoit composé depuis le jugement, Je Dio. suis charmé, lui dit-il dans la lettre qu'il lui écrivit en réponse, que vous n'ayez pas si bien plaidé. Si yous aviez prononcé

lui écrivit en reponte, que vous n'ayez pas si bien plaidé. Si vous aviez prononcé ce discours devant mes Juges, je ne mangerois pas de si bon poisson à Marseille. Il fit néanmoins dans la suire, comme

H vj.

180 POMPEIUS CONS. III.

AN. R. 700. nous le verrons, quelques efforts pour Av. J. C. 52. rétablir sa fortune. Mais il périt à la peine, ayant eu le malheur singulier d'être également odieux à Pompée & à Céfar.

Autres iugemens, ſuites de la même affaire. Ascon.

Dia.

Ce qui prouve que la haine de Pompée lui avoit nui plus que toute autre chose, c'est que Saufeius, dont la cause étoit plus mauvaise que la sienne, échappa la condamnation. Ce Saufeius s'étoit mis à la tête des gladiateurs de Milon pour forcer l'hôtellerie où Clodius s'étoit fait porter après sa blessure. Cependant ayant été accusé, & pardevant le même Tribunal qui avoit condamné Milon, & ensuite pardevant le Tribunal ordinaire qui connoissoit des crimes de violence, il fut absous. Au contraire Sex. Clodius fut condamné à l'exil pour l'incendie du Palais Hostilien : & plusieurs autres du même parti éprouvérent un pareil fort. Le plus remarquable de ce nombre sont les Tribuns Q. Pompeius & T. Plancus Bursa, qui ne furent pas plutôt fortis de charge, qu'ayant été mis en justice, ils subirent la peine justement dûe à leur conduite féditieuse.

L'accufateur de Q. Pompeius fut Cœ-Va'. Max. lius, qui avoit été son collégue : hom-¥. :-7.

me dérangé, comme je l'ai déja remar-

POMPEIUS CONS. III. 181
qué plus d'une fois, mais pourtant capa-An R. 700.
ble de générofité, & qui bien loin d'in-Ar. B. 700.
fulter à un ennemi malheureux, contribua à foulager son infortune. Car la mère de Pompeius abusant de la situation d'un fils exilé pour lui retenir injustement une partie de ses biens, celui-ci implora son accusateur: & Cœlius le servit avec tant

de fidélité & de courage, qu'il força cette

mére avide à lâcher prise, & à faire justice à son fils.

Quant à ce qui regarde Plancus Bur- Plut. Pomp, sa, il n'est point d'effort que ne tentât & Cal-Pompée pour le fauver. Il alla jusqu'à se deshonorer lui-même en faveur de ce misérable. J'ai dit qu'il avoit abrogé par une loi expresse l'usage des éloges que les accusés se faisoient donner par des personnes accréditées auprès de leurs Juges : & il n'eut pas honte d'envoyer aux Juges de Plancus un éloge de cet accusé. Pendant qu'on le lisoit, Caton, qui étoit membre de ce Tribunal, se boucha les oreilles; & il fut en conséquence rejetté par Plancus. Mais ce n'étoit pas un préjugé favorable pour un accufé, que de refuser d'avoir Caton pour juge. Plancus fut condamné, au Cic. ad Fam. grand contentement de Cicéron, qui VII.2. s'en félicite dans une de ses lettres &

132 POMPEIUS CONS. III.

An. R. 700. qui compte que les Juges avoient voulu Av. J. C. 12. le venger d'un petit compagnon qui fembloit avoir pris à tâche de le braver.

Métellus Scipion accufé de brigue est fauvé par Pompće,

L'affaire de Plancus n'est point la feule ni la première où Pompée 2 ait mérité le titre que Tacite lui donne, de violateur des loix dont il étoit lui-même l'auteur. Il avoit porté une nouvelle loi contre la brigue, & même plus févére

Plut. Pomp. Dio. Appian.

que toutes les précédentes. En vertu de cette loi Métellus Scipion son beau-pére fut accusé: & il étoit manisestement coupable. Pompée sollicita pour lui avec tant de chaleur, qu'il prit même le deuil, ce qui détermina quelques-uns des Juges à en faire autant, par une démarche sans pudeur comme sans exemple. L'accusateur se désista, mais ce ne fut pas sans invectiver contre la partialité des Juges & du Conful. Une telle conduite améne nécessaire-

Qui au contraire refusement l'inégalité dans les procédés selon fon fecours à Scaurus.

Hypreus & ala différence des personnes. Car on ne peut pas arrêter toujours le cours de la justice. Aussi Pompée tomba-t-il encore dans cet inconvénient, si indigne d'un souverain Magistrat. Hypséus, qui avoit été son Questeur, & qui se trouvoit dans

a Cn. Pompeius tertium auctor idem ac subversor. Conful . . . . fuarum legum | Tac. Ann. 111. 28,

POMPEIUS CONS. III. 183 le même cas que Métellus Scipion, eur An. R. 700. recours à la protection du Conful, & Av. J. C. 52. vint se jetter à ses pieds lorsqu'il alloit se mettre à table. Pompée le rebuta durement, en lui disant qu'il ne faisoit-là que

retarder son souper.

Il ne sur pas plus favorable à Scaurus, qui étoit acculé de brigue, & de largestes illicites, quoiqu'infruchueuses, employées par lui l'année précédente pour parvenir au Consulat. Le peuple s'intéression pour lui, jusqu'à troubler le jugement par des claimeurs. Pompée arrêta ce tumulte, non-seulement par une ordonnance sévére, mais par voie de fait, en commandant aux soldats qui l'environnoient, d'écarter la multitude & de la réduire au silence. Quelques-uns du peuple ayant été tués, servirent d'exemple aux autres. Le jugement se passa passiblement, & Scaurus stut condamné.

Toutes ces affaires remplitent un Pompée le espace de tems considérable. Au mois collègue Médique Midair Pompée prit pour collégue son tellus Scipion.

CN. POMPĒIUS MAGNUS III. Q. CÆCILIUS MÉTELLUS PIUS SCIPIO.

Malgré les irrégularités & les incon-Endroits féquences de la conduite de Pompée, il conduite de 184 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

AN. R. 700 faut avouer à fa gloire, qu'il rétablit

Av. J.C. 13. l'etre dans Rome; qu'il y fit respecter
fon toissenles Loix, que l'on n'y connoissoit plus ;
Consulac

Cef, de B. & qu'il en bannit la consusson. C'estaussi

G.VII. 6. de ce tems qu'il faut dater son attachement sincére & sérieux au Sénat, auquel il se joignit pour ne plus s'en sépa-

quel il se joignit pour ne plus s'en sépa-Cie. ad Att. ret. C'est pour cela que Cicéron a loué fouvent en termes énergiques le troisséme Consulat de Pompée, jusqu'à le traiter de divin. Il eût été à souhaiter qu'à ces traits vraiment louables, il eût ajouté une sage précaution contre César. Mais il sit par rapport à ce redoutable rival une derniére saute, qui mit le comble à toutes les autres, & qui fournit à César un prétexte spécieux de tourner ses armes

contre la patrie.

Il fait une Nous avons vû que quelques-uns fautenome, avoient penlé à faire Célar Conful cette en fouffrant quecchi foit année. Ce n'étoit point son plan. Il prédipense de tendoit achever la conquête des Gaules, denander le confuire en qui n'étoient rien moins que soumilées:

Confuire la patrie.

Sues. Caf. & le voyant encote quatte ans a demen-24-18.

rer à la tête des armées, il n'avoit garde de se priver d'un si grand avantage, & de l'occasion d'affermir de plus en plus

fa puissance avant que de retourner à Rome. Il voulut donc que ses amis, au lieu de le faire actuellement Consul, lui

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 185 obtinssent une permission de demander, AM. R. 700. quand il en seroit tems, le Consulat Av. J. C. 52. par Procureur, & sans être présent luimême fur les lieux. On fent tout d'un coup où cela alloit. Si conformément aux Loix César étoit obligé de demander le Consulat en personne, il falloit qu'il quittât fa Province, & vînt se préfenter au champ de Mars. Au contraire, moyennant la dispense qu'il sollicitoit, il pouvoit demander le Consulat demeurant en Gaule à la tête de ses troupes, & passer ainsi sans milien du commandement des armées à un fecond Consulat, ou plutôt joindre l'un à l'autre, afin que l'autorité de Consul appuyée de dix légions, qui continueroient à le reconnoître pour leur chef, le mît en état d'exécuter les plus vastes projets que l'ambition pourroit lui fuggérer.

Pompée vit de quoi il s'agissoit, & il tâcha de parer le coup. Il porta une loi qui renouvelloit les anciennes défenses d'avoit égard aux absens dans l'élection des Magistrats. Les amis de César jettérent à ce sujet les hauts cris : & quoique la loi stit déja gravée sur l'airain, & portée aux archives publiques, Pompée eut la foiblesse de la corriger,

186 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

An. R. 700. & d'y ajouter cette expression: à moins Av. J. C. 51. que l'on n'eût été dispensé nommément de

demander en personne.

Il fut donc question d'obtenir cette dispense, & les Tribuns gagnés par César, se préparérent à en faire la propofition au Peuple. L'affaire ayant d'abord été débattue dans le Sénat, Caton s'éleva avec vigueur contre une démarche d'une si dangereuse conséquence : & Pompée fit encore ici connoître ce qu'il pensoit. Car après avoir défendu mollement la cause de César, & avoir représenté qu'un aussi grand homme méritoit bien qu'on se relâchât en sa faveur de la rigueur des Loix, comme Caton revint à la charge, & insista avec une nouvelle véhémence, Pompée se tut & parut se rendre à la force des raisons qu'on lui alléguoit.

Cic. Phil. IR.

Cicéron étoit dans le même fentiment : & si les ménagemens qu'il gardoit alors avec César ne lui permettoient pas de s'expliquer nettement en public, au moins dans le particulier il encourageoit Pompée à tenir ferme. Mais il n'y a nulle fermeté à espérer de ceux que l'ambition domine. Non-seulement Pompée plia; mais il engagea

ment Pompée plia; mais il engagea vil. 1-3. Cicéron à obtenir de Cœlius son ami,

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 187 actuellement Tribun, qu'il ne s'opposat AN. R. 700. point à la proposition de ses collègues, Av. J. C. 52. & qu'il concourût avec eux à donner satisfaction à César. Ainsi les dix Tribuns, d'un commun accord, proposerent la dispense : & elle passa sans difficulté.

Je ne vois qu'un motif qui ait pû Motif de déterminer Pompée à cette condescen-cette condes dance, par laquelle il fignoit à propre-Pompée. ment parler l'arrêt de sa ruine & de sa mort. Les cinq années de son commandement en Espagne expiroient un an avant les dix du commandement de César dans les Gaules. Par cette raison il lui étoit extrémement important de se faire continuer le Gouvernement des Espagnes, de peur de se trouver désarme dans le tems que son antagoniste seroit encore en armes. C'est à quoi il travailloit. Il s'agissoit pour lui d'obtenir une prorogation pour cinq autres années, avec attribution de vingt-quatre millions \* de sesterces par an à prendre . Tro's milfur le trésor public. Il appréhenda sans lions de notre doute de trouver en son chemin César & ses partisans. Et il est vrai que César auroit eu beau jeu à contredire en ce point Pompée, qui venoit tout récensment de faire ratifier par une Loi le

Sénatusconfulte rendu l'année précé-

188 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

Av. R. 700 dente pour défendre que les Confuls & Av. J. C. 52 les Préteurs pûtsent être nommés à aucun Gouvernement de Province avant qu'il se fût écoulé cinq ans depnis leur sortie de charge. Pompée violoit donc ouvertement une loi qu'il venoit d'établir lui-même. On conçoit assez eq u'un pareil moyen pouvoit valoir entre les mains de César. Ce sut-là, selon mon idée, (car je ne trouve cette observation nulle part) ce qui sorça Pompée, pour obtenir ce qu'il souhaitoit, de confentir au dessi de son rival. Ils s'accordérent mutuellement de quoi se mettre en garde l'un contre l'autre : ils firent entre

Micellus Sci- Métellus Scipion voulut partager avec pion triabit fon collégue la gloire de réformer l'Etat', la Cenfure dans fes an en rétabliffant la Cenfure dans tous fes ésindéoits, les les les des Maciènes

habile profita.

eux une espèce d'échange, dont le plus

droits. J'ai dit que cette Magistrature avoit été affoiblie, ou plurôt anéantie, par une loi de Clodius, qui avoit ôté aux Censeurs le pouvoir de noter aucun citoyen, à moins qu'il n'esst été accusé en forme, & convaincu devant eux de quelque action honteuse. Le Consul Métellus leur rendit le libre exercice d'une jurissiciton volontaire, relle qu'ils l'avoient eue de toute antiquité. Mais ce

Pompeius III. et Cæcilius Cons. 189 rétablissement fetvit moins à l'extitpa-am. R. 70 ct ion des désordres, qu'il ne tourna à la <sup>Av.</sup> J.C. 52. honte des Censeurs. Car la loi de Clodius subfishant, ils auroient eu les mains liées, & par conséquent ils n'auroient pas été responsables de l'impunité des vices: au lieu que rentrés dans tous leurs droits, leur mollesse n'avoir plus d'excus; & néanmoins la sévérité paroissoit impratiquable, vû le nombre & la puissance des vicieux. Aussi les plus sages ne pensérent-ils plus à demander la Censure : & nous la verrons tomber entre les mains de gens plus dignes d'en être

l'objet, que les ministres.

Métellus lui-même qui en étoit le Horrible derestaurateur, y donnoit étrangement par fa conduite. Il se trouva étransser prise par sa conduite. Il se trouva étransser de la corno del la corno de la corno del la corno de la corno de

190 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.
AN. R. 700. simple récit. Mais le vice ne connoît Av. J. C. 52. point de bornes : & l'unique moyen de ne pas se laisser entraîner aux derniers excès, c'est de résister aux premiers commencemens.

Caron demande le Plut. Cat. & Dio.

Confuls de l'année fuivante donnérent Confulat a-vec Sulpicius lieu à des débats; mais bien différens de & Marcellus ceux qui avoient mis toute la ville en combustion les deux années précédentes. Tout s'y passa avec une tranquillité, qui fut le fruit des loix de Pompée d'une part, & de l'autre de la sagesse & de la modération des Candidats qui se mirent fur les rangs. Ces Candidats furent Caton, Ser. Sulpicius, ce fameux jurisconfulte, quiavoit manqué quelques années auparavant le Consulat en concurrence avec Muréna, & M. Marcellus, dont nous avons déja parlé à l'occasion de l'affaire de Milon.

Les assemblées pour l'élection des

Les vûes de Caton ne pouvoient être ni plus droites, ni plus élevées. Il voyoit toute la puissance partagée entre Pompée & Célar, qui en se réunissant écraseroient la République, ou la déchireroient en se divisant. Caton se proposoit, s'il parvenoit au Confulat, d'arracher des mains de deux particuliers la puissance publique, pour la rendre au Sénat

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 191 & au peuple, à qui elle appartenoit. An. R. 700. Sulpicius n'avoit pas des penfées si hau-Av. J. C. 91. tes : c'étoit un homme doux, & qui n'épousoit chaudement aucun parti. Marcellus haissoit César. Ainsi de quelque manière que le choix du Peuple se déterminât entre ces Candidats, César ne pouvoit manquer d'avoir au moins un des deux Consuls contre lui : mais les deux demiers convenoient bien mieux à

Pompée.

Ce leur étoit une grande avance pour 11 est refusé. reussir: & Caton les y aida encore, en indisposant contre lui la multitude par fa sévérité. Car il obtint du Sénat un Décret, qui ordonnoit que les Candidats follicitassent uniquément par euxmêmes, & n'employassent point leurs amis pour leur rendre cet office. Les gens du peuple furent très-indignés qu'après avoir contribué plus que personne à leur retrancher l'argent qu'ils tiroient de leurs suffrages, il les privât encore de la satisfaction de se voir sollicités & caressés, en sorte qu'il leur ôtoit en même tems l'honneur & le profit. Ajoutez qu'il demandoit avec gravité, & non pas avec ces maniéres souples & infinuantes que prenoient d'ordinaire

192 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700. les aspirans aux charges. Il a aimoit Av. J. C. 52 mieux, dit Plutarque, conserver la dignité de son caractère & de ses mœurs. que d'acquérir celle que le Confulat pouvoit lui donner. Il n'est pas étonnant que ces causes d'exclusion ayent prévalu sur son mérite. Sulpicius & Marcellus furent nommés.

fus.

Caton ainsi refusé montra une fer-Sa fermeté apiès ce te-meté digne de la modération avec laquelle il avoit poursuivi la charge. Car comme quelques - uns trouvoient manvais que Ŝulpicius, qui lui avoit des obligations, se fût déclaré son compétiteur: " Est-il surprenant, dit-il, qu'on ne » veuille pas céder à un autre ce que " l'on regarde comme le plus grand de " tous les biens? " Après l'événement, il se maintint dans la même égalité d'ame. Ordinairement le jour où un Candidat avoit manqué une charge qu'il demandoit, étoir un jour de deuil pour lui, pour ses proches, pour ses amis. Sou-vent même la douleur & la honte saifoient que l'on se tenoit long-tems comme caché. Caton ne changea rien à sa façon accoutumée. On le vit le jour

même

<sup>2</sup> Ε'ι έθει τό τε βίν φυλέστεις, ε σροσλαθεία το μάλλος άξιωμα βυλόμειος τές άρχες.

Pompeius III. et Cæcilius Cons. 193 même jouer à la longue paume dans le An. R. 700. champ de Mars, & ensuite se promener Av. J. C. 31. sur la place avec ses amis, d'un air aussi tranquille que s'il ne lui étoit rien arrivé de sacheux.

Au reste il prit son parti de ne plus Il renonce à demander le Consulat. Il disoit qu'il demander jaétoit d'un honnête homme & d'un bon sular. citoyen, de ne pas refuser l'administration des affaires publiques, si on jugeoit à propos de l'employer; mais aussi de ne pas la rechercher au-delà des justes bornes. Cicéron, dont les maximes n'étoient pas à beaucoup près si sévéres, le blâmoit de n'avoir pas fait tout ce. qui dépendoir de lui pour obtenir le Consulat, dans un tems où la République avoit besoin de ses services; & il trouvoit même de l'inconséquence dans ses procédés, en ce qu'ayant pareillement essuyé un refus par rapport à la Préture, il n'avoit pas laissé de se mettre une seconde fois sur les rangs. Mais Caton répliquoit qu'il y avoit une grande différence. Que lorsqu'il avoit manqué la Préture, ç'avoit été malgré le Peuple, dont une partie avoit été corrompue, & l'autre violentée. Mais qu'ici tout s'étoit passé dans les régles; & que par consequent il ne pouvoit Tome XIII.

194 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

Av. R. 7000. douter que ce ne fût son caractére &

Av. J. C. 5.21. fa façon d'agir qui eussent déplu au Peuple. » Or, ajouroit-il, je ne changerai

» pas assurément de conduite : & d'un

» autre côté, il ne seroit pas d'un homme sensé, d'aller de gaieté de cœur

» chercher un second resus, en tenant la

» même conduite qui m'a attiré le pre-

» mier. «

Tout ce qui se passa dans Rome sous le Consulat de Sulpicius & de Marcellus, & pendant l'année suivante, se rapporte presque uniquement aux préliminaires de la rupture entre César & Pompée. Je remets donc à parler de ces intrigues & de ces querelles domestiques, après que j'aurai raconté d'abord les derniers exploits de César dans les Gaules, & ensuite le Proconsulat de Cicéron en Cilicie, qui su précédé & accompagné de quelques mouvemens des Parthes en Orient.

## §. I I.

Les Gaulois font les apprêts d'une révolte générale. Les Carnutes donnent le segnal, en mas Garant les citoyens Romains dans Génahum. Méthode dont usoitent les Gaulois pour porter promte-

ment les nouvelles. Vercingétorix souléve les Arverniens. La révolte éclate dans presque toute la Gaule. César repasse en Gaule, & se trouve fort embarrassé sur les moyens de rejoindre ses légions. Il traverse les Cévennes au plus fort de l'hiver. Il arrive à ses légions. Marche de César depuis le Sénonois jusques dans le Berri. Génabum surpris & brûlé. Vercingétorix pour couper les vivres à l'armée de César, fait le dégat dans le Berri, & en brûle les villes. Celle d'Avaricum est épargnée. César l'assiége. Les Romains ont beaucoup à souffrir, César propose à ses soldats de lever le siège. Ils le prient de n'en rien faire. Attention de Céfar à ménager ses troupes. Vercingétorix, devenu suspect aux Gaulois, se justifie. Défense vigoureuse & savante des assiégés. Structure des murs des villes Gauloifes. Dernier effort des assiégés. Trait remarquable de l'ingrépidité des Gaulois. Ils veulent fuir & font forcés. Habileté de Vercingétorix à confoler les siens. Il per-Suade aux Gaulois de fortifier leur camp : ce qu'ils n'avoient jamais fait. Céfar envoye Labiénus avec quatre légions contre les Sénonois. Il passe l'Allier avec les six autres , & assiége Ger-

govie. Vercingétorix le suit ; & vient se camper sur les hauteurs voisines. Les Eduens se détachent de l'alliance Romaine. César songe à lever le siège de Gergovie. Combat, où l'ardeur imprudente de ses soldats lui cause une perte confidérable. César blame la témérité des siens. Il leve le siège. La révolte des Eduens éclate. César passe la Loire à gué, & va joindre Labiénus. Labiénus après une tentative sur Lutéce, retourne à Agendicum, & delà dans le camp de César. Vercingétorix est confirmé Généralissime de la Ligue, Son plan de guerre. Céfar vire de Germanie de la cavalerie & de l'infanterie légére. Vercingétorix engage un combat de cavalerie. Circonstances singulières de ce combat en ce qui regarde César. Vercingétorix vaincu se retire sous Alise. Siège d'Alise, grand & mémorable événement. Travaux de Céfar Armée rassemblée de toute la Gaule pour secourir la place. Difette extreme dans Alise. Un des chess propose de se nourrir de chair humaine. Arrivée de l'armée Gauloife. Trois combats confécutifs, où César demeure toujours vainqueur. L'armée Gauloise est dissipée. Les assiégés se rendent. Vercingétorix prisonnier.

SOMMAIRE. Céfar passe l'hiver dans la Gaule. Commentaires de Céfar continués par un de ses amis. Nouveau plan des Gaulois pour soutenir & continuer la guerre. César pendant l'hiver subjugue les Bituriges & disperse les Carnutes. Guerre des Bellovaques, conduite par eux avec autant d'habileté que de bravoure. Ils font vaincus & se soumettent. Comius, résolu de ne se sier jamais à aucun Romain, se retire en Germanie. Raison de cette defiance. Céfar travaille à pacifier la Gaule, en mêlant la douceur & la clémence à la force des armes. Exploits de Caninius & de Fabius entre la Loire & la Garonne. Siége d'Uxellodunum. César s'y transporte en personne, & force les affiégés: à serrendre à discrétion. Comius trompe par un artifice singulier Volusénus, qui le poursuivoit. Il blesse Volusenus dans un combat, & fait enfuite sa paix. La Gaule entiérement pacifiée. César employe toute la neuviéme année de son commandement à calmer les esprits des Gaulois & à les



gagner par la douceur.

## 198 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

An. R. 700. CN. POMPEIUS MAGNUS III. Av. J. C. 12. Q. CACILIUS MÉTELLUS PIUS SCIPIO.

ı. VII.

Les Gaulois D Endant que César étoit au-delà des fout les ap- I Alpes, du côté de l'Italie, & que prêts d'une fes dix légions avoient toutes leurs quartiers d'hiver dans la partie Septentrionale & Orientale de la Gaule, dans le - Sénonois, dans le Langrois, dans le pays de Tréves, les Gaulois méditoient une révolte générale, & ils firent un effort, plus puissant que tous les précédens, pour secouer le joug de leurs injustes oppresseurs. Le supplice d'Accon, chef des Sénonois, avoit irrité & allarmé tous les esprits, chacun craignant pour soi-même un pareil traitement. D'ailleurs les troubles qui s'étoient élevés dans Rome, à l'occasion de la mort de Clodius, parurent aux Gaulois, lorfqu'ils en sçurent la nouvelle, une occafion favorable, parce qu'ils s'imaginérent, que ces séditions domestiques retiendroient long-tems César en Italie. Enfin la position même des légions Romaines, toutes placées vers une des extrémités de la Gaule, leur fit espérer que si le cœur du pays se révoltoit, il leur feroit aifé de couper la communiPOMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 199 cation entre Céfar & fon armée, & An. R. 760. d'empêcher le Général & les troupes de Av. J. C. 52.

pouvoir se rejoindre.

Les Carnutes furent les premiers à se Les Carnutes déclarer. La chose étoit ainsi convenue, gnal, en masse & le tems en avoit été fixé, dans un facrant les conseil des principaux de presque toutes mains dans les nations Gauloises, où les Dépu-Génabum. tés des Carnutes avoient promis de donner le fignal de la révolte, pourvû qu'ils pussent s'assurer d'être soutenus par les autres Peuples. Et comme les Confédérés n'osoient s'envoyer mutuellement des otages, de peur d'éventer leur complot, ils se liérent par le serment le plus auguste & le plus sacré qui fût en usage dans les Gaules, c'est-àdire, fuivant le goût de cette nation belliqueuse, par un serment prêté sur les drapeaux militaires réunis & rassemblés.

Au jour marqué les Carnutes se soulévent, & s'étant de toutes parts rendus en armes à Génabum \*, l'une de leurs places les plus importantes, ils massacrent les citoyens Romains qui s'y étoient établis pour le commerce, & entre autres un chevalier Romain des plus distingués, que César avoit chargé L'iv

\* Orléans.

200 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. An. R. 700 de la fourniture des vivres pour son ar-Av. J. C. 52. mée.

Méthode dont ufoient ment dans toute la Gaule. La méthode les Gaulois pour porter Fromtement

que suivoient les Gaulois pour répandre les nouvelles promtement les nouvelles attendues. étoit de disposer d'espace en espace des hommes qui jettassent de grands cris pour s'avertir successivement. Par ce moyen, ce qui s'étoit passé à Génabum au lever du soleil fut sçû aux frontières du pays des Arverniens, à une distance de cent soixante milles, c'est-à-dire de plus de cinquante lieues, avant la fin de la premiére veille de la nuit.

· Le bruit de ce massacre vola rapide-

Vercingétorix attendoit ce fignal pour Vercingéto-

rix souléve les faire révolter les Arverniens. C'étoit un Arverniens. clate dans la Gaule.

La révolte é-jeune homme très-accrédité & trèsciate dans puissant, dont le pére Celtillus s'étoit vû à la tête de toute la Celtique : mais ayant voulu se faite Roi, il avoit été tué par ses compatriotes. Son fils qui vraisemblablement n'avoit pas moins d'ambition que lui, ne fut pas plutôt instruit du soulévement des Carnutes, qu'il prit aussi les armes dans l'Auvergne; & s'empara de Gergovie \* malgré

<sup>\*</sup> Ville d'Auvergne , dont | Eft. La montagne porte enon voit les ruines à deux core le nom de Gergovie. lieues de Clermont au Sud-

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 201 fon oncle, qui craignoit les fuites d'une AN. R. 700. démarche si hazardeuse. Il sur proclamé Av. J.C. 52. Roi par les siens, & presque à l'instant reconnu chef de toute la ligue, qui se manifesta pour lors, & dans laquelle entrérent les Sénonois, les Parisiens, les peuples du Poitou, du Querci, de la Touraine, les \* Aulerques, les Li-

l'Océan. Vercingétorix donna tous ses soins pour assembler en diligence de grandes forces, taxant chaque peuple à un certain nombre d'hommes, d'armes, & de chevaux, & exigeant l'obéissance avec rigueur, ou pour mieux dire avec cruauté; puisque ceux qui avoient commis des fautes considérables, étoient brûlés vifs, après avoir été déchirés par toutes fortes de tourmens; & pour les fautes plus légéres, il faisoit ou couper les oreilles, ou arracher un œil aux coupables, & les renvoyoit ainsi dans leur pays, afin qu'ils servissent d'exemples aux autres. Par la terreur de ces supplices il eut bientôt formé une très-nombreuse armée, avec laquelle il entreprit de réunir à la ligue les peuples

mosins, ceux d'Anjou, & toutes les provinces de la Celtique qui bordent

<sup>\*</sup> Ils habitoient le Maine & le pays d'Evreux.

AN. R. 700. qui balançoient encore. Il donna une Av. I. C. 52. partie de ses troupes à Lutérius, qui étoir du Querci, avec ordre d'entrer dans le Rouergue, & ensuite dans le Rouergue, & été fabales, +1c Grant-pour faire soulever ces différens peudan.

pour faire soulever ces différens peuples. Lutérius étoit aussi chargé d'attaquer, s'il en trouvoit l'occasion, la Province Romaine. Pour ce qui est de Vercingétorix lui-même, il marcha vers le Berri à la tête de se principales sorces, & il en artira les habitans à son parti.

céfar repat. De si grands mouyemens demanfe en Gaule, doient la présence de César, II, étoit ée se trouve doient la présence de César, II, étoit fort embar-jusques-là resté dans la Gaule Cisalpine, raffé sur les attendant, selon toutes les apparences, moyens de rejoinde ses l'événement des troubles de Rome, se légions. Le promestrant d'en tirer qualque sons

"l'événement des troubles de Rome, & fe promettant d'en tirer quelque fruit. Lorfqu'il vit que la fagelle & la fermeté de Pompée, comme il le dit lui-même, avoient pacifié toutes chofes, & que par conféquent il n'y avoit rien à efpérer pour lui, il fe hâta de repaffer les Alpes pour éteindre l'incendie qui s'étoit allumé dans les Gaules. En arrivant, il ne fe trouva pas peu embartaffé fur les moyens de joindre fes légions. Les mander auprès de lui dans la province Romaine, c'étoit les expofer à combattre dans leur marche en fon abfence. S'il

POMPEIUS IH. ET CÆCILIUS CONS. 20; alloit à elles, il craignoit de hazarder An. R. 700. sa personne, en traversant des peuples Av. J. C. 12. sur la fidélité desquels il ne pouvoit pas compter.

Il courut au plus pressé, & se porta d'abord vers Narbonne, plaça de bonnes garnisons dans cette ville, & dans celles des environs, & assura tout ce pays contre l'irruption dont le menaçoit Lutérius. Il se disposa ensuite à entrer 11 traverse sur les terres des Arverniens, & pour les Cévennes cela il assembla au pied des Cévennes de l'hyver. une partie des troupes de la Province, & les nouvelles levées qu'il avoit faites en Italie. On étoit dans la plus rigoureuse saison de l'année, & la neige couvroit les montagnes. Il fallut en enlever jusqu'à six pieds de haut pour se frayer un passage. Les soldats de César, animés par le courage de leur Général, vainquirent toutes les difficultés : & les Arverniens, qui se croyoient défendus par les Cévennes, comme par une barriére impénétrable, furent étrangement surpris de voir arriver des troupes par des chemins regardés comme impraticables dans cette saison, même pour un homme seul. La cavalerie Romaine fit de grands ravages dans tout le plat pays: ce qui obligea Vercingétorix à quitter

204 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.
AN. R. 700, le Berri pour revenir au fecours de l'AuAv. J. C. 51. verone.

Harrive à ses César avoit bien prévû que cela arrilégions. veroit : & son dessein étoit d'occuper

l'ennemi de ce côté, pendant qu'il fe déroberoit pour aller joindre ses lé-gions. Ainsi n'ayant séjourné que deux jours en Auvergne, il part en y laissant fous la conduite de D. Brutus les troupes qu'il y avoit amenées. Il prit prétexte d'aller leur chercher du renfort, & leur promit de faire ensorte de n'être absent que trois jours, trompant les Romains, afin que les Gaulois fussent plus fûrement trompés. Il vint donc à Vienne, où il trouva un corps de cavalerie, qui par ses ordres s'y étoit rendu plusieurs jours auparavant. Avec cette cavalerie toute fraîche, marchant nuit & jour, il passa à travers le pays des Eduens, dont il commençoit à se défier : & prévenant par sa diligence les obstacles & les embuches qu'il pouvoit craindre de leur part, il arriva heureusement dans le Langrois, où hivernoient deux de ses légions. Bientôt il eut rassemblé toutes les autres autour de lui, avant que les Arverniens en fussent seulement informés.

Marche de Céfar depuis L'hiver n'étoit point encore fini : &

Pompeius III. ET CÆCILIUS CONS. 205

si Vercingétorix fût demeuré sans rien AN, R. 700. entreprendre, il paroît que César étoit Av. J.C. 12. résolu d'attendre la belle saison. Mais le Sénonois jusques dans le Général Gaulois vint mettre le siège le Berri. Gédevant une place occupée par les Boiens, pris & brûlé. que Cesar à sa première campagne avoit

établis dans le pays des Eduens. Cette place, qui se nommoit Gergovie, & qu'il ne faut pas confondre avec la ville de même nom fur le territoire des Arverniens, devoir être située \* dans la partie du Bourbonnois, qui est entre la Loire & l'Allier. L'entreprise de Vercingétorix mettoit César dans la nécessité d'opter entre deux extrémités fâcheuses, l'une d'abandonner ses alliés, l'autre d'éprouver de grandes difficultés pour les vivres & pour les fourages, s'il se mettoit en campagne dans un tems où les terres étoient encore toutes nues. Mais de tous les objets le plus important & le plus essentiel aux yeux de César, c'étoit le devoir de protéger ceux qui s'étoient fiés à sa parole, & de ne point ouvrir la porte aux défections en négligeant de secourir ses alliés dans leur besoin. Il écrivit donc

<sup>\*</sup> Je parle d'après les lumières supérieures en M. d'Anville, dont je Géographie. me sais gloire de suivre

206 POMPEIUS III. ET CACILIUS CONS.

AN. R. 700. aux Eduens, pour les exhorter à fournir Av. J. C. 12. des rafraîchissemens aux assiégés : il écrivit aux Boiens eux-mêmes, pour les encourager à tenir jusqu'à ce qu'il vînt en personne leur donner du secours. En même tems il partit, laissant à Agendicum \* deux légions avec les bagages de \* Sens.

toute l'armée.

Il ne prit pas néanmoins le chemin le plus court, comptant sans doute sur l'impéritie des Gaulois pour tout ce qui regarde l'attaque des places. Il avoit à cœur de venger le sang des citoyens Romains égorgés par les Carnutes dans Génabum. Il dirigea donc sa marche vers cette ville : il prit chemin faifant Vel-† Beaune en launodunum †, poste important, qui ne l'arrêta que trois jours : arriva de-là en deux jours devant Génabum : & comme cette ville avoit dès-lors un pont sur la Loire, il se douta que les habitans tâcheroient de s'enfuir par ce pont pendant la nuit; & pour les en empêcher, il plaça de ce côté deux légions en embuscade. En effet sur le minuit les Génabiens fortirent en foule par le pont : mais ils furent presque tous pris comme au filet : la ville fut pillée, ensuite livrée aux flammes.

Après la prise de Génabum, César

Gâtinois.

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 207 continue sa route, entre dans le Berri, AN. R. 700. & étant venu à Noviodunum, aujour-Av. J. C. 520 d'hui Nouan à quatre ou cinq lieues au Sud-Est de Bourges, suivant sa pratique de ne laisser rien derriére lui qui pût l'incommoder, il attaque cette ville. Déja elle avoit capitulé, lorsque parurent les coureurs de l'armée de Vercingétorix, qui à l'approche de César avoit levé le sié de Gergovie. Les habitans de Noviodunum voulurent profiter d'un fecours auquel ils ne s'attendoient pas; quoiqu'ils eussent déja reçu dans leur place quelques Centurions Romains, qui voyant leurs mouvemens, prirent le parti de se retirer. Mais la cavalerie de Vercingétorix ayant été battue par celle de César fortifiée de six cens chevaux Germains, il fallut que les Noviodunois recourussent à la clémence du vainqueur, & fléchissent sa colére, en lui livrant ceux qui avoient rompu la capitulation. César non content d'avoir pris trois villes sur sa route, & délivré les Boiens par la seule terreur de son approche, se résolut à faire le siège d'Avaricum \*, capitale des Bituriges, persuadé \* Bourges. qu'en réduisant cette place, il réduiroit toute la nation.

Avant qu'il fût arrivé devant Avari- Vercingé-

208 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

An. R. 700. cum, Vercingétorix tint un grand con-Av. J. C. 52. feil, dans lequel il proposa un plan de couper les vives al armée guerre fâcheux pour le pays, mais bien de Cétar, fair entendu contre les Romains. Il dit qu'il le Berii, an en falloit point songer à livrer des comen broile les bars, mais uniquement à couper aux villes.

ennemis les vivres & les fourages : ce qui étoit très-facile, vû qu'il n'y avoit point encore de verd dans la campagne, & que les Gaulois ayant leaucoup de cavalerie pouvoient aisément empêcher qu'aucun peloton de Romains ne s'écartât impunément du gros de l'armée, pour aller chercher dans les maifons & dans les villages ce qui étoit nécessaire pour leur subsistance & pour celle de leurs chevaux : au moyen de quoi l'ar-. mée de César manquant de toutes provisions, ou se retireroit en désordre, ou périroit de faim & de misére. Il ajouta qu'il falloit même pousser la précaution plus loin, & mettre le feu à toutes les villes qui ne seroient pas en état de défense, & d'où les Romains pourroient tirer du butin & des vivres. " Je sais, dit-il, que ce que je propose » est triste & douloureux : mais il est » encore bien plus trifte de voir nos » femmes & nos enfans traînés en escla-» vage, & de perdre nous-mêmes la

POMPETUS III. ET CÆCILIUS CONS. 209

"vie : ce qui est pourtant le sort inévi-An. R. 700.

"table des vaincus. "Ce confeil sur Av. J. C. 32.
sur fuivi, & plus de vingt places des Bituriges furent détruites & brûlées en un feul jour. Les peuples voisins en firent autant : de toutes parts on ne voyoit qu'incendies. L'espérance de la liberté

confoloit de tant de pertes fi cruelles. La ville d'Avaricum étoit comprise Celled Avadans le projet de Vercingétorix : il vou parque coloit qu'on la brûlât comme les autres. Înt l'allege-

Les Bituriges se jettérent aux pieds de tous ceux qui composoient le conseil, demandant grace pour leur capitale, l'une des plus belles villes de la Gaule, place fortifiée & par la nature & par l'art, & qu'ils promettoient de défendre avec courage. On se laissa toucher par leurs priéres, & l'on se contenta de mettre une bonne garnison dans Avaricum. Tel étoit l'état des choses, lorsque César mit le siège devant cette ville. Vercingétorix le suivit, & vint se camper à la distance de quinze mille pas. Ainsi César se vir obligé d'assiéger une place forte & bien munie, à la vûe d'une armée ennemie, pour le moins aussi nombreuse que la

Il est incroyable combien les Ro-Les Romains mains eurent à souffrir dans ce siège. Le à souffire.

AN. R. 700. pays des environs étoit ravagé, & dès

Av. 1. C. 522 que quelques-uns s'éloignoient du camp pour aller chercher des vivres, Vercingétorix les faisoir attaquer par ses partis de cavalerie. Toute leur ressource étoit dans les Eduens & dans les Boiens, à qui César ne cessoir d'écrire pour leur demander des convois. Mais de ces deux peuples le plus opulent avoit peu de pouvoir. La chose alla au point que pendant plusseurs jours les soldats Romains manquérent absolument de pain, & sur un character de pouvoir de pouvoir au commains manquérent absolument de pain, & sur et de pouvoir avoient pât a chair des bestiaux qu'ils avoient pû ramasser dans les campagnes.

chterpropode les fel pour de les troupes ne fe les fel pour les troupes ne dut de lever le rebutaffent : & en parcourant les le fége . Inte quartiers des légions , il proposoit aux priema de n'en foldats de lever le liége , s'ils avoient

rien faire.

trop de peine à supporter les incommodirés de la diserte. Mais tous se réunirent à le prier de n'en rien faire. Ils lui dissient, & lui faisoient représente par leurs Officiers » que depuis tant d'an-

rent à le prier de n'en rien faire. Ils lui dissient, & lui faissient représentet par leurs Officiers » que depuis tant d'an-» nées qu'ils servoient sous ses ordres, » ils n'avoient jamais reçu aucun affront, » ni rien entrepris qu'ils n'eussent amené » à bien. Qu'ils regarderoient comme

» une ignominie d'abandonner un siège

Pompeius III. et Cæcilius Cons. 211

» commencé: & qu'ils aimoient mieux An. R. 700, " fupporter tout ce qu'il y a de plus dur, Av. J. C. 52.

» que de laisser sans vengeance les manes

» des citoyens Romains qui avoient péri

» à Génabum par la perfidie des Gau-"lois. « Qu'y a-t-il d'impossible à un Général qui a sçu inspirer de tels senti-

mens à ses soldats?

Cependant César apprit que Vercin-Attention de gétorix ayant consumé tout le pays où get ses trouil étoit campé d'abord, s'étoit approchépes. de la place; & qu'ensuite il étoit sorti lui-même de son nouveau camp avec toute sa cavalerie, pour venir se poster en embuscade à l'endroit où il pensoit que les Romains iroient le lendemain au fourage. C'étoit une belle occasion d'attaquer le camp Gaulois demeuré sans chef. César réfolut d'en profiter : & étant parti sur le minuit, il arriva le matin en présence des ennemis. Mais il les trouva postés sur une colline, ayant devant eux un marais dont le passage étoit difficile, & faisant très-bonne contenance : de sorte qu'il falloit compter, si l'on alloit à eux, perdre bien du monde. Les foldats Romains vouloient donner, & trouvoient même indigne que les Gaulois ofassent soutenir leur présence. Mais César modéra ce grand

2.12 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

AN R. 7000 feu. Il leut fit envifager la position des

AV. J. C. 52 ennemis , le danger que l'on couroit à

les attaquer , la perte inévitable d'un
grand nombre de braves gens : & il
ajouta ces paroles pleines d'humaniré &
de bonté : S'il n'y a aucun péril , que
vous ne soyez prêts d'affronter pour ma
gloire , moi , je serois le plus injuste des
hommes de ne pas ménager des vies qui
doivent m'être insimment précieuses. Il les
ramena donc dans le camp devant Avaricum , aimant mieux paroître reculer ,
que d'exposer ses troupes à un danger

Vercingétorix devenu fusped aux Gaulois, se justifie, qui n'étoit, pas absolument nécessaire. Cet événement pensa causer de la division parmi les Gaulois, qui voyant combien à propos les Romains avoient faisi le moment de l'absence de Vercingétorix pour venir se présenter devant eux, foupçonnérent de l'intelligence entre lui & César. Vercingétorix, dont toute la conduite prouve qu'il avoit de l'habileté & de la tête, se justisia aisément d'un foupçon mal fondé. Mais de plus, voulant remplir les siens de confiance, il fit paroître des esclaves Romains qui avoient été pris dans les fourages, & qui mattés par les mauvais traitemens vinrent réciter la leçon qui leur avoit été dictée. Ils dirent qu'ils

Pompeius III. et Cæcilius Cons. 213 étoient foldats légionaires; que pressés An. R. 705. de la faim, ils s'étoient écartés pour Av. J. C. 52. tâcher de trouver des vivres; & que la disette étoit si grande dans l'armée Ro. maine, que César étoit résolu de se retirer, si la ville tenoit encore trois jours: Sur ce rapport Vercingétorix triompha, & fit fentir aux Gaulois quelle indignité il y avoit à soupçonner de trahison un Général qui leur donnoit la victoire fans tirer l'épée. Tous applaudirent à son discours en frappant, selon leur coutume, de leurs lances sur leurs écus : & perfuadés qu'ils alloient dans peu se voir pleinement victorieux, & qu'il ne s'agissoit pour cela que de mettre Avaricum en état de résister encore quelque tems, ils y firent entrer dix mille hommes de renfort : ce qui leur fut aisé; parce que César n'avoit pû enfermer entiérement la place.

La défense des assiégés étoit non-seu-Désense villement vigoureuse s' mais savante. La sourcuse s' nation Gauloise; dit César, a beaucoupasséés. d'intelligence, apprend aisément, & imite parfaitement ce qu'elle voit pratiquer d'utile. Ainsi depuis sept ans que

a Ut est summæ genus | quæ ab queque tradantur, solertiæ, atque ad omnia | aptissimum, imitanda atque efficienda,

214 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700 les Romains portoient la guerre dans Av. J. C. 52. toutes les parties de la Gaule, les Gaulois s'étoient beaucoup perfectionnés dans l'art militaire, & tournoient contre leurs ennemis les inventions qu'ils en avoient apprises. Il n'est point de moyen propre à arrêter les efforts & les attaques de l'armée de César, que les Bituriges ne missent en œuvre. Îls saisissoient leurs longues faux avec des las & des nœuds coulans, & enfuite les tiroient en dedans des murs avec des machines, qui étoient apparemment des espéces de treuils ou de cabestans. Toute la muraille étoit surmontée de tours de bois, aussi hautes que celles des Romains, & garnies de peaux fraîches qui les défendoient contre le feu. Ils faisoient de fréquentes sorties. Ils minoient sous les terrasses des assiégeans, pour faire affaisser & tomber l'ouvrage. Enfin ils éventoient leurs mines, & lorfqu'ils en avoient trouvé l'embouchure, ils la fermoient avec de grosses pierres, ou bien ils y jettoient de la poix fon-

Structure des foldats.
murs des villes Gauloifes
les Gauloifes.

due ; ou enfin avec de longs bâtons brûlés par le bout & extrémement aigus ils repoussoient & les mineurs & les POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 215 étoient très-capables par elles-mêmes Am. R. 700, de tenir bon contre tout ce qui se prati-Av. J. C. 32. quoit alors pour l'attaque des places. Elles étoient formées de grosses & longues piéces de bois & de pierres de taille po-sées alternativement les unes sur les autres. César loue cette construction, en ce que la pierre résiste au seu, & le bois

au bélier. Malgré tant d'obstacles, malgré les Dernier effort incommodités du froid, de la pluie, & des affiégés. de la boue, les Romains après vingtcinq jours de siège étoient venus à bout d'élever une terrafie de quatre-vingts pieds de hauteur sur trois cens trente de largeur : & déja elle touchoit prefque la muraille. Mais voici que tout d'un coup au milieu de la nuit ils s'apperçoivent que leur terrasse fume. C'étoient les affiégés qui l'avoient minée par-dessous, & y avoient mis le feu. Ils firent en même tems une fortie, portant des torches allumées, du bois fec, de la poix, & tout ce qui peut exciter & nourrir un incendie. Les Romains se défendirent avec autant de vigueur qu'ils étoient attaqués. Le combat fut long & opiniatre : & César nous a conservé un Traitremartrait, qui marque bien l'intrépidité & quabledel'in-l'acharnement des Gaulois. Un foldat Gaulois.

216 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700. placé devant la porte de la ville, jettoit Av. J. C. 52 dans le feu, pour l'allumer de plus en

plus, des boules de poix & de suif paîtris ensemble. Ce soldat étoit vû d'une batterie Romaine, d'où il part un trait, qui le perce & le renverse mort. Le fuivant passe par-dessus son corps, & vient se mettre en sa place. Ce second ayant encore été tué de la même façon un troisiéme lui succéde, & à celui-ci un quatriéme : & ce poste si périlleux ne demeura point vuide tant que dura le combat. Enfin les Romains furent vainqueurs, & ayan éteint totalement le feu, ils repoussérent les ennemis dans la place.

lis veulent

Ce fut là le dernier effort des assiéfair, & font ges. Ils comprirent qu'il n'étoit plus possible d'empêcher la prise de la ville; & ils résolurent, de concert avec Vercingétorix, de s'enfuir pendant la nuit. Ils comptoient y réussir aisément à la faveur d'un marais qui couvriroit leur fuite, d'autant plus que le camp de Vercingétorix n'étoit qu'à une très-petite distance. Mais les femmes voyant qu'elles alloient être abandonnées, les conjurérent avec larmes de ne les point livrer, elles & leurs tendres enfans, à la merci d'un ennemi vainqueur. Elles

Pompeius III. ET Cæcilius Cons. 217 ne gagnoient rien par leurs priéres. Car Am. R. 700. la a-crainte, dit Célar, quand elle est Av. J. C. 512 extrême, ferme le cœur à la compassion. Alors furieuses & désepérées, elles avertissent les Romains de dessus les murailles, que la garnison se prépare à s'ensuir:

& ainsi ce projet fut rompu. Le lendemain, lorsque César se dis-posoit à donner l'assaut, il survint une grande pluie. Il n'en fut pas fâché, parce qu'il remarqua qu'en conféquence les assiégés se relâchoient de leur vigilance à faire la garde. Pour augmenter cette sécurité, il différa de quelques momens l'attaque, & ordonna aux siens d'agir à dessein plus mollement. Puis tout d'un coup, après avoir promis des récompenses à ceux qui les premiers monteroient sur la muraille, il donna le signal. En un instant le mur fut escalade, & les Romains s'en trouvérent les maîtres. Les assiégés voyant la ville forcée, se rassemblérent par pelotons, & se mirent en bataille dans la place d'armes, & dans les autres endroits qui avoient quelque largeur. Mais ayant attendu inutilement que les Romains descendissent, & remarquant qu'ils s'ar-

a In summo periculo timor misericordiam non te-

218 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

An. R. 700. rangeoient pour border toute la mu-Av. J. C. 54. raille, ils appréhendérent de ne trouver plus d'issue pour s'enfuir, & ils se portérent tous en tumulte vers une extrémité de la ville. C'est alors que commença le carnage. Les uns en fe pressant de sortir furent tués par les gens de pied; la cavalerie tomba fur les autres, qui avoient déja gagné la campagne. La ville fut mise à seu & à sang. Le soldat Romain irrité par une longue résistance, & de plus avide de venger le massacre de Génabum, ne fit aucun quartier. Les vieillards, les femmes, les enfans furent passés au fil de l'épée : & de plus de quarante mille hommes qui étoient enfermés dans la place, à peine s'en fauva-t-il huit cens, qui s'étant enfuis au premier cri qu'ils entendirent, furent assez heureux pour arriver au camp des Gaulois.

Gaulois.

Habileté de Vercingétorix se montra encore ici vercingétorix homme de ressource & de courage. Il les sens. Il assens. Il assens l'assens l'assens

Pomperus III. et Cæcilius Cons. 219
» lui il ne pouvoit rien se reprocher sur An. R. 700.

» la prise d'Avaricum, puisque son avis Av. J. C. 12. » n'avoit point été d'entreprendre la dé-» fenfe de cettë ville. Que de plus, si la » perte que l'on y avoit faite étoit con-» fidérable, il trouveroit moyen de la » réparer avantageusement. Qu'il tra-» vailloit, avec grande espérance de » fuccès, à réunir à la ligue les peuples » qui jusques-là avoient refusé d'y en-» trer : & que lorsqu'une fois toute la » Gaule seroit d'accord, l'Univers en-» tier conjuré contre elle ne feroit pas » capable de lui résister. Qu'il falloit que » de leur côté ils se prêtassent à ce qui » étoit nécessaire pour leur défense con-» tre l'ennemi, & ne craignissent point » la fatigue de fortifier un camp. « C'est ce que n'avoient jamais jusqu'alors pratiqué les Gaulois, hardis contre les dangers, mous pour le travail.

Le discours de Vercingétorix ranima ses soldats, & leur donna une haute idée de leur ches. Ainsi au lieu que les mauvais succès, comme le remarque César, décrédirent ordinairement un Général, ici Vercingétorix acquit par la perte d'Avaricum plus d'autorité sur ses troupes. Il sur obéi plus ponctuellement, que jamais. Les Gaulois se source de la comme d

220 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700. mirent à une fatigue qu'ils ne connois-Av. J.C. 52. foient point, & fortifiérent leur camp felon ses ordres. Il ne manqua pas ausli de donner ses soins pour effectuer ce qu'il avoit promis. Il manœuvra chez tous les peuples de la Gaule, tâchant de les attirer à fon parti, & il réussit auprès de quelques-uns. Il fit de nouvelles levées dans tous les pays qui reconnoissoient son commandement, pour remplacer le monde qu'il avoit perdu au siége d'Avaricum : & Teutomatus, Roi

renfort de cavalerie.

Céfar envoye

govie.

César avoit trouvé dans Avaricum Labiénus a-d'amples provisions de vivres. Il y ségions contre journa plusieurs jours, afin de donner les Sénonois. le tems à ses soldats de se remettre des lier avec les fatigues d'un siège également long & fix autres, & laborieux : & lorsque la belle saison sut venue, il partit pour aller à l'ennemi,

des Nitiobriges, vint le joindre avec un

Comme il vouloit empicher que toutes les forces de la ligue ne se réunissent en un feul corps d'armée, il partagea luimême ses troupes. Il envoya Labiénus avec quatre légions contre les Sénonois & les Parisiens : & lui-même avec les fix restantes il résolut d'attaquer la ligue par la tête, en portant la guerre dans le pays des Arverniens. Il lui falloit

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 221 pour cela passer l'Allier : & Vercingé-AN R. 700. torix entreprit de l'en empêcher. Mais Av. J. C. 12.

César lui donna le change par une marche feinte qu'il fit faire à la plus grande partie de son armée, pendant qu'il restoit lui-même en arriére avec deux légions, caché dans d'épaisses forêts qui le déroboient à la vûe de l'ennemi. Vercingétorix ayant donc avancé chemin vis-à-vis des quatre légions, qu'il prenoit pour toute l'armée Romaine, César eur la liberté & le tems de refaire un pont détruit par les Gaulois, mais dont les pilotis subsistoient encore dans le lit de la rivière. Alors il fit promtement revenir les quatre légions qui avoient été en avant, passa l'Allier, entra dans l'Auvergne, & alla mettre le siège devant Gergovie.

La place étoit très-forte, située sur vercingétoune haute montagne, dont toutes les rix le suit, & approches étoient difficiles : & Vercin-per sur des gétorix avec la nombreuse armée étoit fines. campé à peu de distance, couvrant de fes bataillons & escadrons plusieurs collines : ce qui faisoit un aspect effrayant. Il avoit distribué ses troupes en disférens postes suivant la différence des Nations : & tous les jours au matin les chefs de . chaque Nation se rendoient auprès du

AN. R. 700. Généralissime pour délibérer avec lui, Av. J. 700. Généralissime pour délibérer avec lui, Av. J. 700. Généralissime pour délibérer avec lui, par jour prendre ses ordres. Il ne se paffoit aussi guéres de jour, où il ne harcelât les Romains par de petirs combats, détachant quelque partie de sa cavalerie avec des tireurs d'arc, qui tomboient tanrôt sur un quartier, tantôt sur un autre: & s'il ne causoit pas de grands dommages à l'ennemi, au moins il exer-

çoit & fortifioit les siens.

Les Eduens fe dérachent de l'alliance Romaine.

Pour comble de difficultés & d'embarras, Céfar vit les Eduens se détacher de lui, & se joindre à la Ligue. Ces peuples, les plus anciens alliés que les Romains eussent dans la Gaule, protégés par César contre Arioviste, tirés par lui de l'oppression où les avoit réduits le Roi des Germains, rétablis dans leur ancienne splendeur, comblés de bienfaits & de rémoignages de constance, oubliérent ce qu'ils devoient à leur libérateur, & suivirent l'impression de révolte qui entraînoit slots tous les Gaulois.

La chose ne se fit pas tout d'un coup. J'ai observé que dès le tems de l'hiver, César commençoit à se désier d'eux. Ils ne l'aidérent ensuite que soiblement pendant le siège d'Avaricum. Cependant il usa à leur égard de ménagemens insi-

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS, 223 nis; autant sans doute par politique, An. R. 700. que par bonté. Avant qu'il vînt attaquer Av. J. C. 52. Gergovie, ayant été averti d'une contestation qui s'étoit émue entre deux aspirans à la suprême Magistrature, & qui partageoit toute la Nation, comme leurs Loix ne permettoient point que le premier Magistrat sortit de leur pays, César eut la complaisance de s'y transporter lui-même, & de mander les contendans à Décize pour arbitrer leur différend. Pendant le siége de Gergovie, les Eduens levérent le masque, & commirent même d'horribles attentats contre les Romains. Les chefs de la Nation, sans en excepter celui à qui César avoit adjugé la souveraine Magistrature, gagnés par les follicitations & par l'argent de Vercingétorix, mirent tout en œuvre pour soulever les peuples : jus-. qu'à employer la plus noire calomnie, & répandre faussement le bruit de la mort de deux Seigneurs Eduens, qu'ils disoient avoir été égorgés par ordre de Céfar, pendant qu'ils étoient pleins de vie dans le camp Romain, & même bien traités par ce Général. Ce faux bruit fit un effet prodigieux & parmi les troupes des Eduens, & dans leurs villes. Les citoyens Romains sont arrê-K iv

224 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

An. R. 700. tés, maltraités, quelques-uns mis à Av. J. C. 52. mort, les biens de tous abandonnés au pillage.

césar songe à De tels excès auroient sans doute en lever le rége toute autre circonstance attiré de la de Gergovie.

part de Céfar une promte & févére vengeance. L'embarras où il se trouvoit . le força de diffimuler. Il travailla à calmer & à ramener les esprits par les voies de douceur: & y réussit en partie. Mais les Eduens en avoient trop fait pour ne pas aller jusqu'au bout. César apprit que sous une fausse apparence de réconciliation ils se préparoient à une révolte déclarée, & sollicitoient même d'autres peuples à fuivre leur exemple. Il craignit donc que toute la Gaule en armes ne vînt l'attaquer, pendant qu'il étoit embarqué dans . une entreprise difficile & périlleuse : & il crut devoir fonger à lever le siége, & à aller rejoindre Labiénus, afin de réunir toutes ses forces en un seul corps.

Il ne vouloit pas néanmoins paroî-Combat où l'ardeur im- tre fuir, de peur d'augmenter la conprudente de fiance & l'orgueil des ennemis. C'est cause une pourquoi il résolut de faire quelque perte considér coup d'éclat, afin de se retirer ensuite rable.

en vainqueur. Pour cela il ménagea

Pompeius III. et Cæchius Cons. 225, habilement une occasion d'attaquer les An. R. 700, ennemis avec avantage. Mais comme il Ar. J. C. 521 appréhendoir que l'ardeur des troupes ne les emportat trop avant, il recommanda foigneusement aux Lieutenans Généraux qui commandoient chaque Légion, de retenir leurs foldats, & d'éviter

de s'engager dans des lieux difficiles. » Il » s'agit ici, leur dit - il, d'un coup de » main. Profitons d'un moment rapide; » mais ne prolongeons point un combat,

» qui deviendroit trop inégal. «

L'attaque réussit, telle que César l'avoit projettée : & les Romains se rendirent maîtres avec une étonnante facilité de trois camps différens des ennemis. Alors César ayant ce qu'il vouloit, donna le fignal de la retraite: & la dixiéme Légion, qui combattoit près de sa personne, obéit. Mais les autres, qui étoient trop éloignées, n'ayant point entendu le signal, ne purent être retenues par leurs Officiers. Les soldats se voyoient à portée de la ville, ils étoient vainqueurs, l'espérance d'un butin semblable à celui qu'ils avoient fait à Avaricum les animoit, enfin ils ne croyoient rien impossible à leur bravoure. Ils arrivent au pied de la muraille : quelques-uns trouvent moyen de monter

226 POMPEIUS III. ETCÆCILIUS CONS.

AN. R. 7000, dessus : & déja ils se regardoient comme Ar. J. C. 51 maîtres de la place. Mais les ennemis revenus de leur première terreur se rallient, & viennent sondre à leur tour sur ces téméraires assaillans. Les Romains sont repoussés, & forcés de combattre en lieu très-désavantageux. Ceux qui les premiers avoient insulté la muraille sont tués, & plusseurs avec eux.

Un Centurion fit alors une action bien généreuse, & qui réparoit en quelque sorte la faute de sa témérité. » C'est " moi, dit-il à ses soldats, qui poussé » d'un trop ardent désir de gloire vous » ai amenes ici. C'est à moi à vous sau-» ver aux dépens de ma vie. Ne songez » qu'à vous mettre en fureté. « En difant ces mots il s'avance contre l'ennemi, & tue deux des Gaulois. Ses foldats vouloient le fecourir. » Vous prenez » une peine inutile, leur dit-il. Je pers » tout mon fang : la vie m'abandonne. » Allez rejoindre la Légion. « Il mourut ainsi en combattant, & en assurant la retraite.

La perte des Romains sut considérable: & elle l'auroit encore été davantage, si la dixiéme Légion n'eût soutenu celles qui reculoient, & ne leur eût donné moyen de se resormer. Ainsi les POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 227
Gaulois prirent le parti de feretirer. Les An. R. 750.
Romains laissérent sur la place près de fept cens foldats, & quarante-six Capitaines.

Céfar, qui se connoissoit bien en va- césar blame leur, & qui n'avoit garde de la placer des siens. Il où elle n'est pas, convoqua le lende-léve le sége. main une assemblée générale, & blâma fortement la témérité & la cupidité des foldats, qui avoient pris sur eux de juger & de décides jusqu'où ils devoient aller, & ce qu'ils devoient entreprendre, sans être arrêtés ni par le signal de la retraite, ni par les ordres de leurs officiers. Pour les mieux convaincre de leur tort, il rappella la conduite qu'il avoit tenue lui-même dans le tems qu'il affiégeoit Avaricum, lorsqu'ayant surpris les ennemis sans chef & sans cavalerie, il avoit mieux aimé renoncer à une victoire certaine, que de s'expofer à fouffrir une perte même légére. Il mêla pourtant quelques éloges à ces reproches. Il dit qu'il a admiroit la grandeur du courage de ceux dont l'ardeur invincible n'avoit pû être retardée ni par les retranchemens de plusieurs

a Quantopere eorum strorum municiones, non animi magnitudinem ad- alcitudo montis, non mumiraretur, quos non ca- rus oppidi rardare potuifK vi

218 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

AN. R. 700. camps, ni par la hauteur de la monAV. J. C. 12 tagne, ni par les murailles de la ville.

Mais il ajouta qu'il ne condamnoit pas
moins la licence & l'arrogance des foldats, qui croyoient en favoir plus que
leur Général, & voir mieux que lui le
chemin qui conduit à la victore. » L'o» béilfance, leur dit -il, & la retenue
» dans le défir du pillage, ne font pas
» des vertus moins effentielles, que la
» bravoure & la grandeur d'ame. « Il
finit en les exhortant néanmoins à ne
pas se décourager pour un mauvais succès, qui ne devoir être attribué qu'au
désavantage des posses, & non à la va-

Ce même jour & le suivant, César toujours occupé du même dessein, préfenta la bataille aux Gaulois, mais Vercingétotix ne crut pas devoir descendre en plaine pour l'accepter. Le premier de ces deux jours il s'engagea pourtant un petit combat de cavalerie, où les Romains eurent le dessus. César jugeant alors qu'il en avoit assez fait pour rabattre la fierté Gauloise, & pour rassure

leur des ennemis.

fet , rantopere licentiam existimarent: nec minuls se arcadençantiamque reprehen- in milite modestiam & condere, quòd plus se, quàm tinentiam quam virturem Imperatorem, de vistoria arque animi magnitudiatque exitu ectua sentire nem, desdierare.

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 229 le courage des siens, leva le siège, & AN. R. 700. fe mit en marche pour aller dans le pays Av. J. C. 12. des Eduens. Les Gaulois le laissérent faire fa route sans le poursuivre : il rétablit son pont sur l'Allier, & passa cette riviére.

Ce fut dans ces circonstances que la La révolte révolte des Eduens éclara ouvertement. des Eduens éclare. Des Députés de la Nation allérent négocier avec Vercingétorix : l'association fut conclue, & ils la scellérent par une horrible perfidie contre les Romains. César avoit déposé dans la ville de Noviodunum, aujourd'hui Nevers, tous les otages de la Gaule, ses provisions de bled, sa caisse militaire, & une grande partie de ses bagages & de ceux de fon armée. Il y avoit aussi envoyé un grand nombre de chevaux, qu'il avoit fait acheter en Italie & en Espagne pour le service de la guerre. Les Eduens, à qui la ville de Noviodunum appartenoit, massacrérent les gardes que César y avoit laissés, & tout ce qu'ils y trouvérent de Romains : ensuite de quoi ils partagérent entr'eux les chevaux & l'ar-gent, firent conduire à Bibracté \* les otages des peuples Gaulois, brûlérent la ville, ne croyant pas être assez forts pour la défendre : enfin pour ce qui est

\* Autun.

230 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700. des bleds, ils en chargérent le plus qu'il Av. J. C. 52- leur fut possible dans le moment sur des barques, & jettérent le reste dans la rivière, ou le consumérent par le feu. En même tems ils bordérent la Loire de troupes d'infanterie & de cavalerie, espérant d'autant plus aisément en empêcher le passage, qu'elle étoit grossie considérablement par les fontes des neiges; & se proposant de contraindre ainsi Céfar à retourner \* dans la Province Ro-

maine. Il se trouvoit dans des circonstances Céfar paffe & va joindre Labiénus.

la Loire à gué; très - embarrassantes. Se retirer dans la Province, c'étoit une honte & une infamie : & quand il l'auroit voulu , la difficulté des chemins, & les montagnes des Cévennes lui opposoient un obstacle presque invincible. Sa gloire & le bien des affaires lui conseilloient également de rejoindre Labiénus. Mais pour cela il falloit passer la Loire. S'il entreprenoit de rétablir les ponts sur cette riviére, outre que la chose n'étoit pas aifée à la vûe des ennemis, il leur donnoir le tems d'accroître leurs forces. Il prit le parti de chercher un gué : & en ayant trouvé un, où néanmoins les

<sup>\*</sup> Le texte de César pa- magine avoir rendu sa pen-rost isi corrompu. Je m'i- sée.

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 231 foldats avoient de l'eau jusqu'aux épau- An. R. 700. les, il plaça plus haut sa cavalerie dans Av. J. C. 52. toute la largeur du fleuve, pour en rompre l'impétuosité. Les ennemis effrayés d'une telle hardiesse n'osérent défendre leur bord. L'armée Romaine passa heureusement, & ayant trouvé des vivres

nonois. Labiénus n'avoit pas fait de grands apièsune ten-exploits, & s'étoit trouvé fort heureux tative sur Lude conserver les quatre Légions dont il téce, retoutavoit le commandement. Etant particum s de la d'Agendicum \*, où il laissa pour garder de César. les bagages les nouvelles recrues ame- . Sens. nées d'Italie, il étoit venu en côtoyant l'Yonne & la Seine jusqu'à Lutéce, dans le dessein de s'emparer de cette capitale des Parisiens, qui passoit dès-lors pour une place importante, quoiqu'elle fût renfermée dans l'Isle que nous appellons l'Isle du Palais. Au bruit de son approche, il s'assembla de tous les pays voisins une nombreuse armée, à la tête de laquelle fut mis Camulogéne, homme extrémement avancé en âge, mais qui étoit regardé comme sachant trèsbien la guerre. Il se conduisit réellement en habile Capitaine : il évita le combat; il profita de l'avantage des

en abondance, elle marcha vers les Sé-

232 Pompeius III. et Cæcilius Cons. An. R. 200. lieux : & comme alors fur la gauche de Av. J. C. 52. la Seine au-dessus de Lutéce étoit un grand marais \* dont les eaux s'écouloient dans la riviére, il se couvrit de ce marais pour arrêter les ennemis & les empêcher de passer. Labiénus vou-lut forcer le passage : mais n'ayant pû y réussir, il retourna vers + Melodunum : & ayant furpris cette ville, dont la plûpart des habitans étoient dans l'armée de Camulogéne, il y passa la Seine, & revint vers Lutéce en suivant la rive droite du fleuve. Le Général Gaulois, voulant empêcher qu'il ne s'emparât de Lutéce, & ne s'y fortifiat, mit le feu à la ville, en fit rompre les ponts, & toujours \*\* défendu par le marais dont j'ai parlé, il demenra dans son camp vis-àvis les Romains, la riviére entre deux, pendant que les Bellovaques, qui avoient appris la révolte des Eduens, se hâtoient de prendre les armes & d'assembler des troupes : ensorte que Labiénus couroit

risque de se trouver ensemé entre deux grandes armées. Les nouvelles qu'il reçur en même tems de la levée du siège de Gergovie,

<sup>\*</sup> Le marais étoit formé de César, ptotecti palude, graisemblablement par la suivant la conjecture d'un rivière de Biévre. suivant interpréte, au lieu \* Je ils dans le texte de profecti.

POMPETUS III. ET CÆCILIUS CONS. 234 & des nouvelles forces qu'acquéroit la AM. R. 700. ligue Gauloife, augmentérent beaucoup AV. J. C. 326 fes craintes. Il entendoit même dire que Céfar avoit été contraint de reprendre le chemin de la Province Romaine: & c'étoit encore pour lui un fujet d'inquiétude

déposés à Agendicum. Il conclut qu'il étoir question de songer non à faire des conquêtes, mais à se retirer sans perte. Pour y réussir, voici de quelle saçon il

de se voir séparé par un grand sleuve de tous les bagages de l'armée, qui étoient

fe conduisit.

Il avoit amené de Melodunum cinquante bateaux, qu'il fit partir sur le foir à petit bruit sous la conduite d'autant de Chevaliers Romains, avec ordre de descendre la riviére jusqu'à quatre mille pas au-dessous de Lutéce, c'est-àdire à peu près à l'endroit qu est maintenant le village d'Auteuil, & là de l'attendre tranquillement. Son dessein étoit de passer en cet endroit. Mais pour donner le change aux ennemis, il envoya vers le côté opposé, c'est-à dire, vers le lieu où est aujourd'hui Conflans près Charenton, cinq cohortes qui conduisoient tous les bagages, & qui se mirent en marche avec beaucoup de fracas, étant accompagnées de quelques

234 POMPEIUS III. ETC ÆCILIUS CONS.
AN. R. 7000. barques que Labiénus avoit ramassées,
AV. J. C. 32 & qui faisoient ausli grand bruit avec
leurs armes. Il laissa cinq autres cohor-

tes pour la garde de son camp: & prenant avec lui le reste de son armée, c'està-dire trois légions, il s'avança en silence pour aller chercher ses bateaux qui l'attendoient.

Les ennemis ne furent instruits de ce mouvement que peu avant le jour. Ils viprent aussitôt avec la plus grande partie de leurs forces pour attaquer Labiénus, dont l'infanterie & la cavalerie étoient déja sur la rive gauche du fleuve avant qu'ils arrivassent. Le combat se livra donc dans la plaine où sont maintenant les villages d'Issi & de Vaugirard. Il fut vif & opiniâtre. Les Gaulois se battirent avec un courage admirable. Camulogéne leur en donnoit l'exemple : & malgré son grand âge il faisoit le devoir de Capitaine & de foldat : il se portoit à tous les endroits les plus périlleux : il se jertoit au plus fort de la mêlée. Enfin il y trouva la mort, & fut tué en combattant. La victoire des Romains fut compléte : & Labiénus se retira sans aucun obstacle à Agendicum, d'où il se rendit avec ses quatre légions auprès de Céfar.

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 235

La révolte des Eduens avoit entraîné AN R. 700. plufieurs autres peuples de la Gaule, Av. J. C. 13. Outre que leur autorité étoit grande rix eft confrants tout le pays, les otages qu'ils médifiaire de la Liavoient pris à Nevers les mettoient è gue. Son plan portée de forcer à les imiter ceux-mê. de guerre.

mes qui auroient été dans des dispositions plus pacifiques. Leur ardeur pour la guerre étoit si vive, qu'ils y facrissétent même l'intérêt national, & la jalouse du commandement. Ils prétehdoient devoir être les chess de la Ligue, & il se tint à ce sujet un conseil des Députés de tous les Peuples consédérés. Mais les suffrages s'étant réunis en saveur de Vercingétorix, & lui ayant constitué le titre & l'autorité de Génétalissime, les Eduens se soumirent à cette décisson, & consentirent, quoiqu'à regret, à prendre les ordres d'un Arvemien.

Vercingétorix à la rête de toute la Celtique & d'une partie des Belges, ne le laisse point emporter d'une folle confiance dans les forces d'une Ligue si puissance in la la la pasque les Romains étoient invincibles dans les batailes, & il résolut de continuer la guerre seivant le plan qui lui avoit réussi jusqu'alors. Il ordonna donc aux peuples

236 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

AN. E. 700. qui lui obcilioient, de faire eux-mêmes

AV. I. C. 12-le dégât dans leurs campagnes tout autout de l'armée de Céfar: & pour matter plus fûrement l'ennemi par la famine, & fe mettre en état de lui couper les vivres & les fourages, il groffit fa cavalerie jusqu'au nombre de quinze mille

maîtres.

Il fe crut néanmoins affez foit pour agit offensivement du côté de la Province Romaine. Il la fit attaquer par trois endroits. Dix mille hommes de pied & huit cens chevaux, partie Eduens,

\* Peuple du partie Ségusiens \* , marchérent par son Lyonnois ordre contre les Allobroges , avec lefquels il négocioit en même tems , les flattant de l'espérance de parvenir à la digniré de chess de toute la Province.

† Ceux du Les Gabales † & quelques peuples des Gévaudan. Arverniens firent une irruption fur les tettes des Helviens, qui occupoient le Vivarais; & ceux de Rouergue & du Querci, dans le pays des Volques Arécomiques, dont la capitale étoit la ville de Nimes. Cette entreprife étoit blien entendue. Mais le fuccès dépendoit de

entendue. Mais le succès dépendoit de la guerre qui se faisoit contre César en Germanie de personne.

Le cavalerie Ce Général sentoit quel avantage & de l'infan donnoit aux Gaulois sur lui leur supé-

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 237 tiorité en cavalerie; & ne pouvant titer AN. R. 700. aucun fecours ni de la Province Romai-Av. J. C. 522 ne, ni de l'Italie, avec lesquelles toute communication lui étoit fermée, il eut recours aux Nations Germaniques qu'il avoit soumifes dans les campagnes précédentes. Il fit venit d'au-delà du Rhin nombre de cavaliers, accompagnés de l'infanterie légére qui les soutenoient dans les combats: & comme il les trouva mal montés, il leur distribua les chevaux des Officiers & Chevaliers Romains de son armée. Ce renfort sut très-utile à Céstar.

Il avoit pris le parti de gagner le pays vercingérodes Séquanois en passant sur les terres de rixengage un
ceux de Langres, qui lui étoient demeusavalerie,
rés fidéles. Son desse les coutir la Province attaquée: peut-être songeoit-il à
s'y retirer pour sa propre sureté. Au moins
Vercingétorix le crut ains; & s'étant
persuadé que les Romains suyoient, il
s'écarta malheureusement pour lui du
plan de conduire auquel il s'éroit jusqu'alors attaché.

Il assembla les commandans de la cavalerie, & leur dit que le moment de la victoire étoit venu. » S'il ne s'agissoir, » ajouta-t-il, que d'unavantage présent,

238 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700, » nous pourrions laisser les Romains fuir Av. J. C. 52. , tranquillement dans leur Province. " Mais qui peut douter que bientôt ils » ne revinssent avec de plus nombreuses » troupes livrer de nouveaux assauts à » notre liberté? Il faut que vous les at-» taquiez maintenant qu'ils marchent » embarrassés de leurs bagages. Leur ca-» valerie n'osera pas même paroître de-» vant vous. Et pour leur infanterie, » si elle défend les bagages, elle ne » pourra avancer : si, ce que je crois » plus probable, elle les abandonne, » ce fera une perte & une honte qui » leur ôteront à jamais l'envie de ren-» trer dans notre pays. Pous vous encou-» rager à bien faire, je tiendrai toute » l'armée rangée en bataille à la tête de » notre camp. « A peine eut -il fini de parler, qu'il se fit une acclamation générale : & dans le transport où entrérent tous les assistans, ils jurérent, & firent ensuite jurer à leurs cavaliers, qu'ils se soumettoient à n'être plus reçus dans leurs maisons, à ne revoir jamais ni leurs péres, ni leurs enfans, ni leurs femmes, s'ils ne traversoient deux sois à cheval toute l'armée ennemie d'un bout à l'aurre.

Le lendemain le Général Gaulois

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 239 exécuta ce qu'il avoit projetté. Il mit Aw. R. 700. toutes ses troupes en ordre de bataille, Av. J. C. 12. & détacha sa cavalerie distribuée en trois corps, avec ordre d'attaquer les Romains en même tems par les flancs & en front. Cefar fe conforma à la difposition des ennemis. Il partagea aussi sa cavalerie en trois corps, pour faire tête de tous les côtés à la fois, ordonna à son infanterie de demeurer tranquille fous les armes, & retira les bagages au

centre.

A s'en tenir au simple récit de ses Circonstan-Commentaires, il paroît bien que le le ce combat combat fut rude. Mais nous apprenons en ce qui red'ailleurs des circonstances qui prou- plus. Caf. vent qu'il fut d'abord très - dangereux pour les Romains, & que César lui-même pensa y être pris. Plutarque rapporte qu'il y perdit son épée, & que les Arverniens la suspendirent comme un trophée dans un de leurs Temples. Il ajoute que César dans la suite passant par le pays vit cette épée, & que ses amis lui ayant conseille de la faire ôter, il ne le voulut pas, parce qu'il la regardoit comme facrée : ou plutôt, ( car César n'étoit pas assurément susceptible d'un pareil scrupule) parce qu'il savoit bien que rien ne pouvoit nuire à sa

240 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. Av. J. C. 52 même, s'il eût appréhendé qu'elle ne Ser. ad Virg. fût obscurcie par un tel monument. Dans Æn. XL 743. fon Journal, qui semble devoir être distingué de ses Commentaires, & qui est perdu depuis plusieurs siécles, il ra-contoit lui-même, selon le témoignage de l'ancien Commentateur de Virgile, qu'il avoit été pris dans la mêlée, & que déja un Gaulois l'emportoit tout armé fur son cheval : mais qu'un autre Gaulois, qui étoit sans doute un officier supérieur, l'ayant vû en cet état, s'étant mis à crier pour lui insulter, César, César, l'ambiguité de ce mot, qui signifoit en langue Celrique, relâ-chez-ie, mettez-le en liberté, le sauva, & sur cause que celui qui le renoit pri-sonnier le laissa aller.

Vercingétotix vaincu fe retire fous

fonnier le laissa aller.

Ce dernier fait n'est guéres vraisemblable, & je ne sais si l'autorité du Grammairien que j'ai cité est assez grande pour nous le faire recevoir. Mais ce qui est constant par l'aveu de César luimème dans ses Commentaires, c'est que la cavalerie Romaine plioir, & que ce surent les Germains qui lui donnérent la victoire. Par eux la cavalerie Gauloise sur mise en déroute, & ensuite tail-lée-en pièces pour la plus grande parrie, Vercingétorix

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 241
Vercingétorix, découragé de ce mauvais AN. R. 700.
luccès, se retira vers Alise, & se campa Av.J. C. 522
sous les murs de cette ville. César l'y
suivir, & entreprit de l'y assiéger.

Le siège d'Alise est l'événement le Siège d'Alise; plus mémorable de toutes les guerres grand & méde César dans les Gaules, & celui où, morable évéfelon Plutarque, cet incomparable Capitaine donna de plus éclarantes preuves d'une audace & d'une habileté dignes de toute notre admiration. En effet il paroît presque incroyable qu'avec dix Légions, qui ne pouvoient faire tout au plus que soixante mille hommes de pied, & peut-être dix à douze mille chevaux, en y comprenant la cavalerie étrangére, un Général ait pû enfermer au-dedans de ses lignes quatre-vingts mille ennemis, & résister au-dehors à une armée de plus de deux cens quarante mille, qui vinrent pour secourir la place assiégée. Aussi Paterculus, dans son style d'exagération & de flaterie, assure-t-il 2 qu'à peine conçoit-on qu'un homme ait été capable de tenter une telle entreprise, mais qu'il n'y avoit qu'un Dieu qui pût. l'achever. Tenons-nous-en à l'expression

a Circa Alessam tantæ pene nullus , nisi Dei. res gestæ , quantas audere vix hominis : persicere ,

242 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700 plus modeste & plus sensée de Plutarque: Ay. J. C. 52. & joignons-y le jugement qu'a porté de ce siège un grand Capitaine du siècle passé. C'est le Duc de Rohan, dont voici

Le parfait 1744.

les propres termes. " César n'est pas moins admirable Capitaine, p. » aux sièges des places, qu'à ses autres " actions de guerre. Car tout ce que les » plus excellens Capitaines modernes " pratiquent, est puisé de ses actions : & » tout ce que nous admirons d'Osten-» de, de Breda, de Bolduc, & de plu-» sieurs sièges du feu Prince Maurice, " qui a surpassé tous les autres en cette » matiére-là, est infiniment au-dessous » des deux circonvallations d'Alife, où " l'industrie, le travail, & le peu de » tems auquel elles ont été achevées, » surpassent de bien loin tout ce qui s'est » fait ailleurs. Je fais que l'invention de » la poudre & de l'artillerie a changé la » manière des fortifications, des atta-» ques & défenfes des places; mais non » de telle forte, que les principaux fon-» demens sur lesquels on les a établis ne » soient pris particuliérement de César, » qui en cette affaire a surpassé tous les » Capitaines Romains. « Ainsi parloit le Duc de Rohan il y a plus

de six-vingts ans. Comme depuis ce tems

Pomperus III. ET CÆCILIUS CONS. 243 la fcience de la guerre s'est extrémement AN. N. 700. perfectionnée, je n'ose étendre sa résle-Av. J. C. 12. xion jusqu'à nos jours. Mais autant qu'il m'est permis de raisonner sur un art si fort au-dessus de mes connoissances, je m'imagine que les principes sont toujours les mêmes, quelque dissérence

Ceux de mes Lecteurs qui voudront s'instruire des détails du siège d'Alise & de tous les travaux de Céfat devant cette place, trouveront satisfaction dans un morceau inféré à la fin des Eclaircissemens Géographiques sur la Gaule donnés par M. d'Anville. Ce morceau explique très-doctement le texte de Céfar, & est accompagné d'une Carte Topographique des environs d'Alise, qui jette une grande lumiére fur la defcription du siège. Si je me proposois de le raconter avec étendue, je ne pourrois mieux faire que de transporter ici le savant Ecrit dont je parle. Mais suivant mon plan ordinaire j'abrégerai ce récit, m'attachant plus à ce qui fait connoître les hommes, qu'à ce qui regarde précisément l'art de la guerre.

qu'il y ait dans la manière de l'exécu-

tion.

César avoit observé que les Gaulois, comme je l'ai dit, étoient consternés 2-14 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 7232 de la défaite de leur cavalerie, qui étoit AV. J. C. 52 la partie de leurs forces fur laquelle ils comptoient davantage. Il s'en détermina

comptoient davantage. Il s'en détermina d'autant plus facilement à une entreprife aussi hazardeuse, que celle d'assiéger une place très-grande. & très-sforte, qui avoit actuellement au pied de ses murs une armée de quatre-vingts mille hommes. Car la ville d'Alise occupoit le haut de la montagne, que l'on appelle aujourd'hui le Mont-Auxois, & Vercingétorix étoit campé à mi-côte.

Travaux de César commença donc à former une César Armée ligne de contrevallation, dans laquelle russemblée de jui enfermoit & la ville & le camp Gaulepour secondos, & dont le circuit devoit être de la contre la place.

onze mille pas, c'est-à dire d'un peu moins de quatre lieues. Avant que l'ouvrage sût achevé, Vercingétorix tenta un nouveau combat de cavalerie: mais le succès ea sur le même que du précédent, & les Germains donnérent encore la victoire à la cavalerie Romaine.

Le Général Gaulois ne vit-plus alors d'autre ressource, que celle d'une puis-sante armée qui vînt le dégager. Il renvoya sa cavalerie, ordonnant à chacun de se rendre dans sa ville & dans son pays, & d'obtenir de ses compatriores qu'ils enrôlassent rous ceux qui étoient

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 245 en âge de porter les armes. Il recom- AN. R. 790. manda furtout la diligence, leur repré- AV. J. C. 511. fentant qu'il n'avoit du bled que pour

sentant qu'il n'avoit du bled que pour trente jours, & quelque peu au-delà en le ménageant avec une extrême économie. Qu'ils ne perdissent donc pas un moment, puisque de la célétité du secouts dépendoit la liberté de la nation, & le falut de l'élite de toute la jeunesse Gauloise. Après que la cavalerie sur partie, il sit entret toute son armée dans la ville; se rendit maître de tout ce qu'il y avoit de bleds & de vives, qu'il distribuoit par compte & par mesure: & il se dispo-

sa ainsi à attendre le secours.

Cependant César poussoit ses travaux, & il vint à bout d'en achever le contour, malgré les fréquentes forties des affiégés. Mais comme ses lignes occupoient un grand terrein, & conféquemment devenoient difficiles à garder, il en défendit toutes les approches par de nouveaux fossés garnis de fortes palissades, & par des puits remplis de pieux pointus, qui ne débordoient de terre que de quatre doigts : il sema aussi toute la campagne de chaussetrapes : ensorte que les ennemis rencontroient à chaque pas des piéges & des obstacles qui les empêchoient d'avancer. Lorsque les L iii

246 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

Av. J. C. 52. & la place par conféquent bien enfermée, Céfar ajouta du côté de la camgne une circonvallation toute pareille, qui avoir quatorze mille pas de tour, c'est-à-dire, près de cinq lieues. Les nouvelles lignes étoient opposées au secours

que Vercingétorix attendoit.

Toute la Gaule tant Celtique que Belgique, se mettoit en mouvement pour préparer ce secours. On ne jugea pas néanmoins à propos d'assembler tous ceux qui étoient en état de porter les armes, comme l'avoit souhaité Vercingétorix. On se contenta d'imposer à chaque peuple un contingent: & toutes ces forces réunies formérent un corps de deux cens quarante mille hommes de pied & huit mille chevaux. Parmi les chefs de cette nombreuse armée se distinguoit Comius Roi des Artéfiens, qui jusqu'alors avoit paru très-attaché aux intérêts des Romains, & en avoit étébien récompensé. Mais le zêle pour la liberté commune & pour la gloire de la Nation l'emportoit en lui sur tout autre motif, & effaçoit tout autre fouvenir. Le rendez-vous général de tant de troupes, fut le pays des Eduens. On y en fit la revûe : on nomma quatre

Pompeius III. et Cæcilius Cons. 247 commandans: on forma un confeil An. R. 702. Après quoi tous s'avancérent vers Alife, Av. J. C. 32. pleins de courage & de confiance, & perfuadés que les Romains ne foutiendroient pas même la vûe d'une si prodigieuse multitude d'ennemis, qui les attaqueroit d'un côté, pendant que de l'autre les assiégés seroient une vigoureuse fortie.

Quelque diligence qu'eussent faite les Disette extrêchefs & les peuples de la Gaule, ils me dans viin'avoient pû se rendre au jour marqué, chess propose & la disette devenoit extrême dans Alise, de se nourre Comme il n'y avoit aucun moyen de maine. recevoir des nouvelles de ce qui se pasfoit au-dehors, l'incertitude augmentoit le sentiment de la misére : & Vercingétorix ayant tenu conseil, quelquesuns vouloient qu'on se rendît, d'autres que l'on fortit fur les assiégeans pour avoir au moins la confolation de mourir les armes à la main. Un Arvernien, d'une haute naissance & d'une grande autorité, nommé Critognatus, proposa un avis différent, avis horrible & inhumain, mais qui fait connoître jusqu'où les Gaulois portoient le désir de conserver leur liberté.

» Je ne daigne pas faire mention, » dit-il, du sentiment de ceux qui se

248 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. AN. R. 700. » déterminent pour une lâche & hon-» teuse servitude : ils ne méritent ni d'ê-» tre comptés pour citoyens, ni d'avoir » entrée dans ce conseil. J'en ai d'autres » à réfuter, qui veulent que nous for-» tions de la place pour mourir en gens » de cœur. Ce parti a une apparence de » dignité, &/feul il paroît foutenir la » gloire de notre ancienne vertu. Mais » pour moi je ne crains point de dire " que c'est a mollesse d'ame, & non pas » courage, qui inspire cette façon de » penser, & qui nous détourne de sup-» porter une disette de quelques jours. " Îl est plus aisé de trouver des combatsi tans qui se livrent à la mort, que des » hommes patiens qui souffrent la dou-» leur avec confiance. Cependant j'ap-» prouverois ce sentiment, qui a quel-» que chose de généreux, s'il ne s'agissoit » que de nos vies. Mais dans la délibé-» ration que nous avons à prendre, il-» nous faut envisager toute la Gaule, » que nous avons appellée à notre se-» cours. Quatre-vingts mille hommes

> » quelle consternation ne porteront-ils
>
> a Animi est isla mollities, non virtus, inopiam quam qui dolorem papulisper ferre non posse. I tienter ferant,
> Qui se ultro morti osse:

» égorgés ici, quel découragement &

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 249 " pas dans le cœur de leurs amis, & de An. R. 700. " leurs proches qui fe verront obligés Av. J. C. 52...

" de combattre parmi des monceaux de " cadavres! Ne privez point de votre " fecours ceux qui pour vous fauver " s'exposent eux-mêmes aux plus grands " périls; & ne veuillez pas, par une " témérité inconsidérée, & par foiblesse » de courage, ruiner toutes les espé-» rances de la Gaule, & la condamner " à une perpétuelle fervitude. Quoi! » parce que le secours n'est point arrivé » au jour préfix, douteriez-vous de la " fidélité & de la constance de vos com-» patriotes? Pensez-vous donc que ce » soit par manière de passe-tems que » les Romains travaillent à ces lignes » plus reculées vers la campagne? Si " vous ne recevez aucune nouvelle, » parce que tout accès est fermé, assu-» rez-vous de l'approche du fecours fur » le témoignage de vos ennemis mêmes, » qui dans la frayeur qu'ils en ont, de-» meurent attachés à l'ouvrage sans se » donner de relâche ni le jour ni la · » nuit.

" Quel est donc l'avis que je propose? " C'est d'imiter ce qu'ont fait nos péres dans une guerre dont l'objet étoit bien moins intéressant, que celui qui nous

PO POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS An. R. 700. " met aujourd'hui les armes à la main. Av. J. C. 52. " Contraints par les Cimbres & les "> Teutons à se renfermer dans les villes, » & réduits à une disette semblable à » celle que nous éprouvons, plutôt que » de se rendre aux ennemis, ils aimé-» rent mieux sacrifier à leur subsistance » les corps de ceux que la foiblesse de » l'âge empêchoit de pouvoir fervir la » patrie. Cet exemple nous autorise. » Mais quand nous ne l'aurions pas, & » qu'il s'agiroit pour nous de le donner » à la postérité, le motif qui nous ani-» me, l'intérêt de la liberté commune, » fuffiroit pour justifier notre conduite. » Quelle différence entre la guerre des " Cimbres & celle-ci? Les Cimbres » après avoir ravagé la Gaule, & y avoir » causé bien du dégât, sortirent enfin » de dessus nos terres, & allérent cher-» cher d'autres pays, nous laissant en » possession de nos usages, de nos loix, » de nos campagnes, de notre liberté. » Mais les Romains, que veulent-ils? à » quoi tendent-ils? Vous le savez. Piqués » de jalousie contre les peuples dont la . » gloire des armes fait ombrage à la » leur, ils prétendent s'établir dans leurs " terres & dans leurs villes, & leur im-» pofer un esclavage éternel. Jamais dans

POMPEIUS III. ET GÆCILIUS CONS. 25 L. » toutes leurs guerres ils n'ont eu d'au-An. R. 700 re objet. Et si vous êtes moins ins-Av. J. C. 52 ruits de ce qui se passe chez les na-

» tions éloignées; jettez les yeux sur » cette partie de la Gaule, qui réduite » en Province Romaine, a perdu tous » ses droits, ne se gouverne plus par » les loix de ses ancêtres, & soumise

» aux faisceaux & aux haches, souffre » toutes les indignités de la servitude. «

Ce conseil, qui révolte si fort. l'humanité, ne sit point horreur à ceux qui l'entendoient. Ils résolutent d'en venir jusques-là, si la nécessité les y contraignoir, plutôt que de se rendre. Cependant ils tentérent une autre ressource, moins odieuse, mais qui n'est guéres moins inhumaine: ce sut de mettre dehors les bouches inutiles. Les Mandubiens, à qui appartenoit la ville, en furent chassés avec leurs semmes & leurs enfans. César ne voulut point les recevoir, Ainsi cette troupe infortunée périt misérablement entre le camp & les murs de la place.

Enfin, l'armée, tant attendue, arrive et & vient de camper, sur, une colline d'armée Gaucinq rens pas des lignes des Romains, combats con Le lendemain la cavalerie Gauloise rem Cétat demplit une plaine d'environ trois mille pas re toujours L vi

252 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS.

AN. R. 700. de longueur, qui étoit vûe de la ville,
AV. J. C. 512 Ce fut une joie inexprimable pour les
affliégés: ils comptent que le moment
de leur délivrance est proche: & pour
ne se pas manquer à eux-mêmes, ils
fortent de la place; & se préparent à
seconder par une vive attaque les efforts
de ceux qui venoient à leur secours.
Mais leur espérance sur vaine. Ils ne firent pas de grands exploits par euxmêmes: & la cavalerie de l'armée Gauloise, après avoir combattu jusqu'au
soir, sur ensin repoussée par la valeur
sur furtout des Germains, & se retira avec

Après l'intervalle d'un jour, les Gaulois reviennent à la charge, & fur le minuit ils entreprennent de forcer les lignes du côté de la plaine. En mêmetems Vercingétorix averti par leurs cris, fait aussi une sortie. Les Romains, qui se tenoient alertes, l'& qui tous avoient leurs postes marqués, accourent au bruit, & se mettent de toutes parts en état de désense. L'assaut fur rude du côté de la campagne. Les Gaulois aidoient leur bravoure de toutes les inventions propres à combler des sosses, on à détruire des remparts; fascines, crocs & mains de ser, & autres semblables. Les POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 253 Romains ne se défendaient pas avec AN. R. 7000 moins de valeur : & de plus les ouvra- Av. J. C. 12. ges de César se désendoient par euxmêmes. Toutes les approches étoient tellement embarrassées par ces puits, ces pieux, ces chausserrapes dont j'ai parlé, que la plûpart des assaillans ou tomboient, ou s'enferroient avant que de pouvoir aborder. Le, jour venu ils n'avoient pû forcer aucune partie des lignes; & craignant d'être pris en flanc par des troupes Romaines qui occupoient une hauteur à leur gauche, ils abandonnérent leur entreprise. Les assiégés, qui avec beaucoup de peine avoient encore moins fait, rentrérent pareillement dans la ville. -

Deux tentatives inutiles n'avoient point rebuté les Gaulois. Ils cherchérent l'endroit foible des lignes des Romains, & ils le trouvérent. Au Septentrion de la ville étoit une colline d'un trop grand contour pour être enfermée dans la circonvallation : enforte que les Romains s'étoient logés fur la pente, dominés conféquemment par le fommet. La campoient deux légions, fous les ordres de deux Lieutenans Généraux, Antifitius Rhéginus & Caninius Rébilus. Les Gaulois inftruits de tout ce détail

AN. R. 700. par les gens du pays, détachent cinAN. J. C. 512 quante-cinq mille hommes de leursmeilleures troupes, qui ayant marché
pendant la nuit, & s'étant tenus pendant tout le matin derriére la montagne pour fe rafraîchir & fe repofer, vers
midi paroiffent tout d'un coup, & livrent un affaut furieux au quartier des
deux légions. En même-tems la cavalerie s'avance dans la plaine, toute l'armée fe montre à la tête du camp: &
Vercingétorix, qui de la citadelle d'Alife voyoit tous ces mouvemens, fait une
nouvelle fortie plus vive que les précédentes.

Les Romains attaqués de tant de côtés à la fois avoient peine à fuffire à tout. Ce qui les inquiétoir le plus, ce n'étoient pas les ennemis que chacun avoir en tête, mais les cris des combattans qu'ils entendoient dertiére; eux, &; qui les avertifloient que leur falut dépendoit de la valeur d'autrui. D'ailleurs comme l'imagination fe joue sur les objets abfens, & fouvent les groffit, le péril des endroits éloignés étoit celui qu'ils jugeoient le plus grand. César se chosist un poste d'où il découvroit tout, & de là il donnoit ses ordres & envoyoit du rensort à ceux qui en avoient besoin.

POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 255

Vercingétorix d'une part, & de l'au- AN. R. 700. tre ceux qui attaquoient le camp d'An-Av. J. C. 524, tistius & de Rébilus, firent des prodiges en ce jour. Peu s'en fallut que par ces deux endroits les lignes ne fussent forcées. César remédia à tout. Il sit marcher à diverses reprises des troupes fraîches pour soutenir celles qui étoient fatiguées du combat : il se transporta en personne de l'un & de l'autre côté : & sa présence détermina par-tout la victoire. La déroute du détachement de L'armée Gaul'armée Gauloise fut entière. Le Com-loise est dissimandant fut fait prisonnier : un autre des principaux chefs resta mort sur la place : foixante & quatorze drapeaux furent pris & apportés à César : enfin d'un si grand nombre de combattans il y en eut très-peu qui pussent regagner le camp des Gaulois. Ils y portérent l'épouvante & le désordre. Tout prit la fuite : & si la lassitude après un si rude combat eût permis aux vainqueurs de fe mettre à la poursuite des suyards, une armée si nombreuse auroit pû être entiérement exterminée. Sur le minuit Céfar détacha fa cavalerie, qui atteignit les plus tardifs, en fit un grand carnage, en emmena plusieurs prisonniers, & dissipa si bien le reste, qu'il n'en de-

256 POMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. An. R. 700 meura pas un seul peloton, qui osât pa-Av. J. C. 12. roître en campagne.

Les assiégés n'avoient plus de ressour-Les affiégés

se rendent, ce, ni par conséquent d'autre parti que rix prison- celui de se rendre à discrétion. Vercingétorix assembla le conseil, & parla en héros. Il dit que ce n'étoit point son intérêt particulier, mais la cause commune de la liberté de la nation, qui avoit été le motif de tout ce qu'il avoit fait : & que puisque c'étoit une nécessité de céder à la Fortune, il s'offroir pour être leur victime, foit qu'ils voulussent par sa mort désarmer la colére du vainqueur, ou le livrer vivant. On députa sur le champ à César pour lui demander ses ordres. Il exigea que les armes & tous les chefs lui fussent livrés fur le champ. Les assiégés ne se refusérent à rien. Ils jettérent leurs armes dans le fossé ; ils amenérent tous leurs commandans à César, qui étoit à la tête de ses lignes. Vercingétorix, au rapport de Plutarque, affecta de la pompe & du faste jusques dans ce moment d'une si profonde humiliation. Armé de pied en cap, montant un cheval richement orné, il s'approcha de César ; & après avoir caracollé autour de lui, il descendit de cheval, quitta ses armes, & vint se proPOMPEIUS III. ET CÆCILIUS CONS. 257 flerner aux pieds du vainqueur. S'il ef-An. R. 700. péroit obtenir sa grace, comme l'a écrit Av. J. C. 52. Dion, il se trompa. Il sut retenu prifonnier, & gardé pour être mené en

triomphe.

Tous ceux qui étoient dans Alise demeurérent prisonniers de guerre & esclaves. César les distribus à ses soldats, un à chacun. Seulement il se réserva vingt mille tant Eduens qu'Arverniens, dont il vouloir se servir pour regagner ces deux puissans peuples. Il réussit. Les uns & les autres recoururent à sa clémence, & ayant obtenu la paix ils recouvrérent leurs concitoyens.

Ainsi finit cette campagne, la plus césar passe difficile: & la plus périlleuse qui air l'hiver dans la Gaule.

exercé le courage & l'habileté de César dans les Gaules. Quelque grande & quelque glorieuse que fûr la victoire qu'il y avoit remportée, il ne comproit point encore avoir entiérement dompté la fierté Gauloise: & il avoit raison. Il résolut donc de ne point s'éloigner de son armée pendant l'hiver, & se six à Bibracté, capitale des Eduens; ayant envoyé ses légions prendre leurs quartiers sur les terres de différens peuples, mais à portée pour la plûpart de se donner la main, si le besoin le requéroit.

## 258 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

SER. SULPICIUS RUFUS. An. R. 701. Av. J. C. 51. M. CLAUDIUS MARCELLUS.

Commentaiun des scs VIII.

Jusqu'ici nous avons eu César pour res de Cetar guide dans le récit de ses exploits. Le tems lui a manqué pour rédiger ses deux De B. Gall, derniéres campagnes dans les Gaules. Un de ses amis, soit Hirtius, soit Oppius, soit quelque autre, y a suppléé, & a composé un huitiéme livre, qui fert de continuation & d'achévement aux sept livres écrits par César.

Cet Ecrivain, dans une courte préface adressée à Balbus, qui étoit comme lui étroitement lié avec César, fait des Commentaires de son Général un éloge, que l'on me faura gré, comme je l'espére, d'insérer ici. » On a convient, dit-» il, que les ouvrages les plus travaillés » ne peuvent entrer en comparaison » avec l'élégance & les graces naturelles » des Commentaires de César \*. Il ne » les a donnés que comme des Mé-

a Constat inter omnes, ita tantatum rerum scrip-nihil tanı operosê ab aliis edle perfectium, quod non elle perfectium, quod non probantur omnium judi-nihorum elegantia Com-mentatiorum superetur : qui sunt editi, ne scien-bus videazut. Cujus camea.

\* C'est précisément le même jugement que Cicéron a porté des Commentaires de César. » Rien de plus uni » dis Ciceron , rien de plus simple. Cefar y expose les » moires qui pussent fervir à l'instruction Av. R. 701.

des Historiens suturs. Mais ils sont

» des Historiens sitturs. Mais ils sont in tellement goûtés & estimés de tout le monde, que loin de servir de matérir aux à ceux qui voudtoient écrire in l'Histoire, ils leur sont tomber la plume des mains. Et c'est ce qui nous paroît encore plus digne d'admiration qu'aux autres, qui ne peuvent juger que de la bonté de l'ouvrage en luimême, au lieu que nous savons de plus avec quelle facilité & quelle rapidité il a été écrit. «

Îl n'est pas étonnant que le Continuateur ayant une si haute idée de l'ouvrage qu'il compléte, redoute la com-

tei majot nostra quam relinquosum est admiratio. quam facile atque celeriter Ceteri enim, quam bene cos consecerit scimus.

schofes toutes nues, Jans ancun ornement, comme ne spe prophagne que de fournir les matrious d'une Hispoire. En cela il a fait plaifir aux fots, qui entreprendront d'sujfier de de farder ceue aimable finpplicité. Mais les hommes fenfes é judicieux fe donn neront vien de garde d'y toucher. Car en Histoire, vien n'ell plus parfait qu'une briveue accompagnée so de la purcié du langage de de la clarté. « Nudi fint (Commencarii Ceffais) reclà; de venulii, omni ornatu orationie, ranquam veste, detrado. Sed dum alios voluit habece parata, unde s'uneren qui vellent feribere historiam, imeptis gratum fortasse fecit, qui volunt illa calantifusi inutere; fanos quidem homines à feribendo deternuir. Nihil enim est in Historia, purà & illustri brevitate dulcius. Cric. Bruco, n. 151. 260 Sulpicius et Claudius Cons.

An. R. 701. paraison, & se croie même incapable Av.J.C. 51. de la foutenir. Il est réellement au-desfous de son modéle, pour cette clarté inintitable du tour de phrase, & pour cette simplicité, je ne dirai pas ingénue, mais imitant parfaitement l'ingénuité, qui semble ne prévenir presque sur rien le jugement du Lecteur, & le mettre simplement à portée de juger. On sent dans ce huitieme livre une attention, qui ne paroît point du tout dans les sept précédens, soit à faire valoir les actions de César, soit à excuser celles qui pourroient sembler dignes de blâme. Mais on peut être inférieur à César, & mériter encore beaucoup d'estime. Le morceau dont je parle, & d'après lequel je vais travailler, est dans le cas: & nous devons nous estimer heureux d'avoir du même auteur des Mémoires fur les guerres de César en Egypte, & en Afrique. Les Ecrivains Grecs ne nous offrent rien qui en approche fur ces grands événemens.

Nouveau

La précaution que César avoit prise plan des Gau-d'hiverner dans la Gaule, ne fut point tenir & conti inutile. Les Gaulois ne se façonnoient nuer la guer-point au joug : & voyant que l'année précédente la réunion de leurs forces ne leur avoit point réussi, ils suivirent un SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 261 autre système. Ce sut d'exciter autant An. R. 701, de guerres, & de former autant d'at-Av. J. C. 51. mées différentes, qu'ils étoient de peuples considérables. Ils pensérent que les Romains n'auroient ni assez de troupes, ni assez de tems, pour les réduire tous l'un après l'autre; & que si quelqu'un en soussidere que se se plaindre d'acheter au prix de son mal particulier la liberté commune de toute la nation.

Céfar, qui fur instruit de leur dessein, céfar penne leur laissa pas le tems de l'exécuter, subjugue les Au plus fort de l'hiver il marcha avec Biuniga, se deux légions contre les Bituriges, les Garautes foumit en quarante jours, & les força de lui donner des otages. De retour à Bibracté, il apprit que les Carnutes remuoient. Aussirot il part, & prenant deux autres légions, il entre sur les terres des rebelles, y fait le dégât, & dissipe les attroupemens qui commençoient à se former. Ceux qui échappérent au fer des vainqueurs n'eurent d'autre ressource que de se disserted de côté & d'autre chez les peuples voisins. C'est à ces deux expéditions que César passa

Au commencement du printems, les Guerre des Bellovaques lui donnérent une occupa-Bellovaques, 261 Sulpicius et Claudius Cons.

Am. R. 701. tion plus férieuse & plus difficile. Ces Av. J. C. 51: peuples, les plus fiers & les plus bellieura avec au-tenarchabile. queux des Belges, n'avoient point voulut téque de bra-fournir leur contingent pour l'armée voure.

qui marchoit au secours de Vercingé-

torix, prétendant faire la guerre par eux-mêmes, & ne recevoir les ordres de personne. Seulement les sollicitations pressantes de l'Artésien Comius les avoient engagés à donner à la Ligue deux mille hommes. Comme donc ils n'avoient en que très-peu de part à la difgrace que la Gaule avoit éprouvée devant Alise, ils avoient conservé toute leur fierté, aussi-bien que toutes leurs forces; & s'étant réunis avec quelques peuples leurs voisins, ils assemblérent de nombreuses troupes, se préparant à entrer dans le Soissonnois, qui dépendoit des Rhémois, alliés des Romains. Les chefs de l'armée confédérée étoient Corréus, de la nation des Bellovaques, & Comius. A ces nouvelles Céfar mena contre eux un corps de quatre légions, choisissant celles qui étoient reposées. Car a pendant qu'il ne se ménageoit point lui-même, courant sans cesse de péril en péril, & de fatigue en fati-

a Perpetuo fuo labore in vicem legionibus expeditionum opus injungebat.

SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 263 gue, il avoit grande attention à ménager An. R. 701. fes foldats, & à faire rouler entre fes Av. J. C. 31. Légions les travaux & les dangers des

expéditions militaires.

Je n'entrerai point dans le détail des opérations de cette guerre, qui fut conduite par les Bellovaques & leurs alliés avec autant d'habileté que de bravoure. Voici un trait qui fera connoître leur adresse & leur ruse. Les armées avoient été long-tems en présence, & il s'étoit livré presque tous les jours de petits combats, dans lesquels les Gaulois avoient eu souvent l'avantage. César ne se croyant point assez fort avec ce qu'il avoit de troupes, manda trois légions, qui lui furent amenées par Trébonius. À l'approche de ce renfort, les Bellovaques crurent devoir se retirer. Mais la retraite n'étoit pas facile devant un ennemi tel que César. Ils s'avisérent d'un stratagême. Ce fut d'amasser à la tête de leur bataille tout ce qu'ils avoient de fascines dans leur camp. Lorsque la pile fut élevée, fur le soir ils y mirent le feu. A la faveur de cet incendie, qui les déroboit à la vûe des Romains, ils partirent en toute diligence, & ayant échappé ainsi à César, qui se douta de seur dessein, mais dont la flâme arrêta la 264 Sulpicius et Claudius Cons.

AN. R. 701. pourfuite, & qui craignit même quelque Av. J. C. 51 embuscade, ils allérent se camper dans un lieu très-fort à dix mille pas de celui

qu'ils avoient abandonné.

Pour ce qui est de la bravoure des Bellovaques, elle est louée en toute occasion dans les Commentaires de César. Mais je ne dois pas omettre ici l'exemple signalé qu'en donna leur Commandant. Dans la derniére action où ils furent entiérement défaits, lorsque tout étoit défespéré, & que chacun ne songeoit qu'à la fuite, nul danger ne put forcer Corréus à quitter le combat ; nulle invitation des ennemis ne put l'engager à se rendre. Il combattit jusqu'au bout avec un courage invincible; & comme il bleffoit plusieurs des Romains, il les contraignit enfin de tirer fur lui, & fut tué fur la place.

Une pareille valeur s'étoit fait remarquer dans le commandant des Rhémois, qui combattoient pour le parti contraire, & avoient envoyé à Céfar un fecours de cavalerie. Le chef de cette cavalerie étoit Vertifcus, l'un des premiers de la nation, mais tellement avancé en âge qu'il pouvoit à peine fe tenir à cheval. Cependant, fuivant les maximes Gauloifes, il ne crut point que fa vieil-leffe

Sulpicius et Claudius Cons. 265 leffe le difpensat, ni d'accepter le com-an. R. 701 mandement qu'on lui offroit, ni d'aller Av. J. C. 51 aux coups dans l'occasion. Il mourut dans le lit d'honneur, en combattant à la tête de sa cavalerie, qui avoit été furprise dans une embuscade dressée par les Bellovaques.

J'ai déja dit que l'action dans laquelle Ils font vain-Corréus fut tué, termina la guerre. Les we & fe fouvaincus en furent quitres pour donner des orages à Céfar, & lui promettre fidéliré. Il n'y eut que Comius qui ne voulut point entendre parler de fe foumettre; ayant une raifon particuliére & perfonnelle de fe défier des Romains,

Voici le fait.

Nous avons vû cer Artésien constamment atraché à César, quiqu'à lui rendre d'importans services, sur-tout dans cus Romain,
l'expédition contre la Grande-Bretagne, sur de la gloire de rétablir la Narion Gaulosie ettie en
Depuis il avoit changé de système, & Rassino de
la gloire de rétablir la Narion Gaulosie ettie disanen liberté avoit rouché son œur. Ainsi
pendant l'hiver qui précéda la grande
révolte des Gaules, il travailloit à soulever les peuples de son cançon, & à les
faire entrer dans la Ligue générale. César étoit alors dans la Gaule Cisalpine.
Labiénus, instruit des manœuvres seterettes de Comius, crut qu'avec un perTome XIII.

M

266 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. AN. R. 701. fide il étoit permis d'user de perfidie. Av. J. C. 11. Il ne voulut pas le mander pour se ren-

dre maître de sa personne, craignant de n'être pas obéi, & de lui donner par là un avertissement de se tenir sur ses gardes. Il lui détacha Volufénus Quadratus pour l'artirer à une entrevûe, dans laquelle des Centurions Romains avoient ordre de le tuer. Comitis vint à l'entrevûe, & Volufénus lui ayant pris la main, un Centurion lui déchargea un coup d'épée sur la tête. Aussitôt les Gaulois qui accompagnoient Comius tirent eux-mêmes leurs épées : les Romains en font autant. Il n'y eut pas néanmoins de combat; & ils ne cherchérent de part & d'autre qu'à se retirer, les Romains parce qu'ils croyoient que la blessure de Comius étoit mortelle, & les Gaulois parce qu'ils appréhendoient une embuscade. De ce moment Comius prit une ferme réfolution de ne jamais se trouver en un même lieu avec aucun Romain : & en conféquence, lorsque les Bellovaques firent leur paix, il alla chercher une retraite chez les Germains.

Céfar travail.

Céfar passa le reste de la campagne le à passa par luiGaule, ca me
achever de passifier la Gaule par luimême ou par ses Lieutenans. C'étoir la

Sulpicius et Claudius Cons. 267 huitième année de fon commandement, Am. R. 701. & il fe faisoit un point capital de laisser Av. J. C. 71. & il fe faisoit un point capital de laisser av. J. C. 71. & il Province parfaitement soumise, lors mence à la qu'il en sortiroit. Ainsi il crut ne de-force des arvoir rien omettre pour éteindre dans les dissérentes parries de la Gaule roures les étincelles du grand seu qui l'avoit embrasée l'année précédente, & pour forcer tous ceux qui persissoient encore dans la révolte, à mettre bas les ar-

Pendant que ses Lieutenans agissoient en divers endroits selon ce plan, il se chargea lui-même de venger de nouveau les quinze cohortes qu'Ambiorix lui avoit détruites dans le pays des Eburons. Il étoit extrémement piqué de n'avoir pû parvenir à réduire sous sa puissance ce perside Gaulois. Il voulut au moins, par les dégâts hortibles qu'il renouvella dans son pays, le rendre tellement odieux à ses compatriotes, qui sous froient de très-grands maux à causse de lui, que jamais il ne pût espérer de regagner leur amitié, ni d'être reçu par eux dans ses anciens domaines.

mes.

Cette expédition ne le retint pas longtems. Au retour il laissa Marc-Antoine son Questeur avec quinze cohortes dans le pays des Bellovaques, asin de tenir 268 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.
AN. R. 701. les Belges dans le respect. Il alla lui-

Av. 1. C. 51 même se montrer aux autres peuples, chez qui la tranquillité n'étoit pas pleinement rétablie: & en même tems qu'il exigeoit d'eux des otages en vûe de s'affurer de leur sidélité, il les consoloit par des manières pleines de douceur, & tâchoit de bannir de leurs cœurs des craintes qui auroient pû les porter à une nouvelle révolte.

Il visita en particulier les Carnutes, qui avoient donné le fignal de la rébellion générale, & de plus massacré dans Génabum un grand nombre de Romains. La grandeur d'un tel forsair leur faisoit appréhender une vengeance rigoureuse qui s'étendît sur toute la narion. César leur promit le pardon, pourvû qu'ils lui livrassent Guturvatus, qui avoit été le boutefeu de la guerre & l'auteur du massacre. Quoique ce malheureux se cachât soigneusement, il ne lui fut pas possible de se dérober aux recherches de tout un peuple qui avoit un si grand intérêt à le découvrir. Il fut donc amené à César, qui, dit son Continuateur, se vit forcé par les cris de ses soldats, de faire violence à sa clémence naturelle. Les Romains imputoient à Guturvatus tous les dangers

SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 269
qu'ils avoient courus, toutes les pertes An. R. 701
qu'ils avoient faites. Il fut donc battu Av.J.C. 311
de verges & eut la tête tranchée. La
politique de Céfar, qui vouloit mêler
la févérité à la douceur, eut je croi pour
le moins autant de part à ce fupplice,
que les clameurs des foldats. C'est une
ruse qu'il a employée plus d'une sois,
que de se faire demander par les troupes
ce qu'il eût cru trop odieux d'ordonner
par lui-même.

Ce fut dans ce pays qu'il apprit que la réfistance opiniâtre des habitans d'U de a miniur xellodunum \* dans le Querci arrêtori tre la Loire les progrès des armes Romaines, com els Gardiniur xellodunum \* dans le Querci arrêtori tre la Loire les progrès des armes Romaines, com els Loire mandées dans ces cantons par Caninius xellodunum. Rebilus & C. Fabius. Ces deux Lieutenans Généraux, ayant sous leurs ordress l'un deux légions, l'autre vingt-cinq cohortes, avoient d'abord distipé une armée nombreuse, qui s'étoit formée, dans le Poitou des restes de la grande rébellion, & qui avoit pour principaux chefs Dumnacus Angevin & Drapès Sénonois. Dumnacus se retira aux extrémités de la Gaule: Drapès alla joindre Lutérius, Prince, ou du moins l'un des

<sup>\*</sup> La position de cette étoit stude est le Puech ville n'est pas constante, d'Uslebou, sur les consins Plusseurs pensent que la du Querci & du Limosin, montagne sur laquelle elle près de Mattel.

270 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

Av. R. 701. premiers Seigneurs du Querci, ennemi Av. J. C. 51. irréconciliable des Romains; qui sous · les ordres de Vercingétorix avoit tenté une irruption dans la Province Romaine; & qui ensuite enfermé dans Alise, & s'en étant fauvé, sans que nous puissions dire comment, se tenoit toujours en armes, & ne pouvoir se résoudre à stéchir sous la loi du vainqueur. Comme ils ne se sentoient pas en état de tenir la campagne en présence de Caninius, qui s'étoit mis à la poursuite de Drapès, ils se renfermérent dans Uxellodunum, place très-forte, & environnée de toutes parts de rochers si escarpés, qu'il étoit difficile à des gens armés d'y monter, quand même il n'y eût eu personne pour leur en défendre les approches. Caninius néanmoins vint camper devant la place, & se prépara à l'affiéger.

L'expérience du fiége d'Alife avoit appris à Lutérius de quelle façon les Romains favoient enfermer une ville, & empêcher que rien ne pût y entrer. Il connut donc & représenta la nécessité de se hâter de munir Uxellodunum de toutes les provisions nécessaires, avant que les ennemis eussent el le tems de former leurs lignes redoutables. En

SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 271 conséquence il sortit avec Drapès à la An. R. 701. têre de la plus grande partie des forces AyiJ. C. şt. qui étoient dans la place, pour aller assembler un grand convoi. Mais quand il s'agit de le faire entrer, Caninius tomba fur eux, pilla le convoi, défit leurs troupes. Drapès fut pris dans le combat, & Lutérius eut assez de peine à s'échaper. La garnison restée dans Uxellodunum n'étoit que de deux mille hommes. Mais les habitans étoient braves: Ainfi quoique Caninius commençât à tracer une ligne de contrevallation, & que Fabius fût venu se joindre à lui, ils s'opiniâtrérent à défendre leur place.

Céfar, averti de l'état des choses, crut céfar sy sa présence nécessaire à ce siège, & il s'y transporte au transporte au diligence avec sa cavale-force les airie, ordonnant à deux légions de le sui-figéré i reinie, ordonnant à deux légions de le sui-figéré i reinie, te ly vint dans la résolution de faire don. un exemple des Uxellodunois; de peur que, si leur résistance demeuroit impunie, les autres villes situées dans des lieux forts & avantageux ne sus fus entre tentées de les imiter; ce qui pouvoit d'autant plus aisément arriver, que tous les peuples de la Gaule savoient qu'il ne lui restoir plus qu'une campagne à passer dans sa province; ensorte qu'ils n'avoient besoin que de se source rencere

M iv

AN. R. 701. une année, pour être déformais délivrés Av. J. C. 11. de toute crainte.

La place étoit fournie de vivres pour le nombre de bouches qu'elle avoit à nourrir. C'est pourquoi, si on se réduisoir à l'affamer, le siège pouvoit devenir fort long. Céfar réfolut de couper l'eau aux assiégés. Ils la tiroient, partie de la riviére, qui environnoit presque entiérement le pied de la montagne sur laquelle la ville étoit bâtie, partie d'une grande & abondante fource qui couloit aux pieds de leurs murs. César commença par leur rendre l'accès de la riviére impratiquable, en disposant des archers & des frondeurs, & même des machines de guerre, qui accabloient de traits tout ce qui se montroit à l'autre bord.

Restoit la sontaine, qui étoir à une grande hauteur, & sous la main des habitans. Tout le monde dans le camp Romain souhaitoit de les priver de cette ressource. César seul vir le moyeh d'y réussir. Il dressa une terrasse de soixante pieds de haut, sur laquelle il éleva une tour de dix étages : & en même tems il sit travailler à une mine pour pénétrer jusqu'à la naissance de la source. La terrasse fut achevée la pre-

SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 273
miére, & comme la tour qu'elle por-Am. R. 701, toir, & les batteries placées fur cetre Avil. C. 311
tour dominoient la fontaine, les affiégés commencérent à en être fort incommodés, ne pouvant plus faire eau fans s'expofer à un très-grand danger: enforte que non-feulement les bêres, mais beaucoup d'hommes périssoient par la

puissant effort pour ruiner cet ouvrage des assiégeans.

Ils remplissent des tonneaux de suif, de poix, & de menu bois; & après y avoir mis le feu, ils les roulent vers les travaux des assiégeans. En même tems pour les empêcher d'éteindre le feu, ils fortent en armes & les attaquent avec vigueur. Ils avoient l'avantage du terrain. Ainsi les Romains se trouvoient fort embarrassés pour suffire en même tems à combattre & à défendre leurs ouvrages. César fit faire une fausse attaque, comme voulant forcer les murs par escalade. La crainte de ce péril obligea les Uxellodunois de rentrer: & alors les Romains n'eurent pas de peine à éteindre le feu, dont leurs travaux n'avoient été que médiocrement endommagés.

soif. Ils résolurent donc de tenter un

M v

274 Sulpicius et Claudius Cons.

AN. R. 701. Cependant la constance des assiégés Av. J. C. 51. se soutenoit encore. Mais les Romains ayant enfin poussé leur mine jusqu'à la naissance de l'eau, & en conséquence la fontaine ayant tout d'un coup tari, le désespoir s'empara des Uxellodunois, qui regardérent cet événement comme l'effet non de l'industrie humaine, mais de la puissance des Dieux. Ils perdirent absolument courage, & se rendirent à discrétion. César les traita avec une rigueur qui ne lui étoit pas ordinaire, & que son Continuateur tâche d'excuser & de justifier en disant que ce Général avoit assez donné de preuves d'indulgence & de douceur, pour ne pas craindre qu'on le soupçonnât d'être enclin à la cruauté : mais qu'il ne voyoit aucun moyen de mettre fin à la guerre & aux rébellions des Gaulois, si la sévérité ne prenoit ici la place de sa clémence accoutumée. Il fit donc couper les mains à tous ceux qui avoient porté les armes dans Uxellodunum; leur laissant la vie, afin qu'ils servissent d'exemples subsistans qui intimidassent les autres. Drapès, effrayé apparemment de cette rigueur, se laissa mourir de faim dans sa prison. Quelque tems après Lutérius, Sulpicius et Claudius Cons. 275 qui avoir etré çà & là, n'ofant faire un An. R. 701. long féjour en un même lieu, & chan-Av. I. C. 512, geant fouvent d'afyle, fur livré à Céfar par Epafnactus Arvernien. Surus Eduen, le feul de fa nation qui füt jufques-là demeuré en armes, fur pris aufil vers ce même tems dans un combat de cavaletie, que Labiénus donna fur les tetres de ceux de Tréves, & où il remporta la victoire.

De tous les chefs de la dernière ré- Comius volte il ne restoit plus que Comius qu'il trompe par n'eût pas encore été possible de réduire. singulier vo-Ses Artésiens l'avoient même abandon-le poursuiné, & s'étoient soumis aux vainqueurs. voit. Il n'avoit qu'un nombre de cavaliers attachés à sa personne, avec lesquels il faisoit des courses, & enlevoit souvent les convois que l'on conduisoit aux quartiers d'hiver des Romains. Antoine commandoit dans ces cantons : & trouvant sans doute peu digne de lui de poursuivre un ennemi errant & fugitif, il chargea de ce soin ce même Volusénus, qui ayant eu commission de le tuer, n'avoir pû parvenir qu'à le faire blesser par un Centurion. Volusénus, animé par la haine, & par le dépit d'avoir une première fois manqué son coup, se mit

M vj

276 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 701. en quête de grand courage. Il \* se laissa AN. J. C. 51. pourtant tromper par l'Artésien d'une Stratag. II. façon singulière, & qui a quelque chose

d'assez plaisant. Comius avoit quelques barques à sa disposition pour passer dans. la Grande Bretagne, s'il se trouvoit trop pressé. Il se vit réduit à tenter cette res-Lource dans un moment où le vent étoit favorable, mais où la mer étoit retirée; & avoit laissé ses bâtimens à sec. Il étoit perdu, si son ennemi se sût approché du rivage. Mais Comius, pour l'en détourner, étala les voiles au haur des mâts: & comme le vent les enfloit ; Volufénus, qui les vit de loin en cer état, crut que le Gaulois étoit en pleine navigation, & s'en retourna.

fa paix.

lucenus dans Enfin dans une derniére occasion, où un combat Comius fuyoit , le Romain emporté par l'ardeur de la poursuite courut sur lui assez mal accompagné. Comius s'en appercut, & tournant bride subite-

Il y eut entre eux divers combats.

<sup>\*</sup> Selon Prontin, auteur Commentaires qui marque qu'il fe foit jamais attaché méme qui fut ainfi tromple à pour fuivre ce Gaulois., par Comius. Mais outre Cyle ce qui m'a engagé à qu'il paroli peu probable, réformet le récit de Frontique Céfar ait été la dupe tin, en substituant Volu-d'un semblable artifice, je sens d'Espr. ne trouve tien dans les

SULPIGIUS ET CLAUDIUS CONS. 277 ment, il vient fondre sur Volusenus, AN. R. 7016 & lui perce la cuisse d'un violent coup AV J. C. 10. de lance. Il ne put point l'achever, & même sa troupe fut mise en désordre par les cavaliers Romains, qui s'étoient rassemblés autour de leur commandant. L'Artésien se sauva, laissant son ennemi, dans un état où l'on défespéroit presque

Après ce combat, soit qu'il fût satisfait de s'être vengé, soit qu'il craignît de fuccomber à la fin, parce qu'il avoit perdu une grande partie de son monde, il députa à Antoine, offrant de se soumettre à tout ce qu'on lui ordonneroit, & de se retirer dans le lieu qui lui seroit prescrit. Seulement il demanda que l'on eût cet égard pour ses justes craintes de ne point exiger qu'il parût devant aucun Romain. Antoine, qui avoit un fond de bonté & de générolité naturelle, trouva ses excuses valables, reçut ses otages, & lui accorda la paix. Ceci se passa vers les commencemens de l'hiver.

de fa vie.

César, après la prise d'Uxellodunum, La Gaule en-avoir employé la fin de la campagne à cistée. parcourir l'Aquitaine, où jusques-là il. n'avoit jamais été en personne. Tous les. peuples de cette contrée reconnurent-

278 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 701. ses loix . & lui donnérent des otages. Av. J. C. 51. Ayant ainsi achevé de pacifier entièrement la Gaule, il vint à Narbonne, y fit la distribution des quartiers d'hiver de toutes ses légions, tint les Grands Jours de la Province Romaine, & récompensa les villes qui s'étoient distinguées par leur zêle & par leur fidélité à l'occasion de la révolte des Gaules : après quoi il se rendit chez les Belges pour passer l'hiver à Némétocenna \*: En y arrivant il apprit la soumission de

Comius. An. R. 701. L. ÆMILIUS PAULUS. Av. J. C. 10. C. CLAUDIUS MARCELLUS.

Céfar em-

La neuviéme & derniére année que ploye toute la pioyetoute la César passa dans les Gaules, fut toute pacifique. Deux causes le déterminérent née de fon commandeà cette tranquillité. Il se trouvoit dans ment à calmer les esprits la nécessité de fixer sa principale attendes Gaulois, & les ganer tion du côté de Rome, où les négopar la douciations pour & contre ses intérêts fuccur. rent poussées avec la dernière vivacité. Et de plus il s'étoit proposé pour objet dès la fin de la campagne précédente

de travailler à remettre les esprits des Gaulois, & à calmer par la douceur ce inouvement & cette fermentation violente, que la terreur; quand elle est.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 279 feule, eft plus capable d'aigrir que d'ap-An. R. 701. paifer. Il vouloit les accoutumer à vivre Av. J. C. 190 en paix fous l'empire du peuple Romain, après leur avoir fait éprouver la force de fes armes.

Il s'étudia donc, non-seulement à éviter tout ce qui pouvoit rallumer un feu encore mal éteint, mais à étouffer les haines par un sentiment contraire d'amour & d'attachement ; traitant les peuples avec honneur, accordant de grandes récompenses à ceux qui tenoient le premier rang parmi eux, n'imposant aucune nouvelle charge : de forre que la Gaule fatiguée & épuifée par les disgraces continuelles d'une guerre toujours malheureuse, se livra volontiers aux charmes de la douceur & du repos qu'elle trouvoit dans la foumifsion. Il voulut néanmoins qu'elle payât un tribut annuel. Mais la somme étoitas. très-modique : & quarante millions de festerces, qui font cinq millions de livres Tournois, peuvent plutôt être regardés comme une redevance, par laquelle la Gaule reconnoissoit la supériorité de Rome, que comme une imposition onéreuse.

Au commencement de la belle saison, il sit un voyage dans la Gaule Cisalpi-

An. R. 701. ne, pour entretenir & échauffer le zêle Av. J. C. 50. qu'avoient eu de tout tems pour lui les villes municipales & les colonies de ces cantons, qui influoient beaucoup dans les affaires de Rome. Car son plan étoit, s'il n'eût point trouvé d'obstacles, de demander le Confulat l'année fuivante, 703 de la fondation de la ville, pour le gérer en 704. Il fut reçu par-tout avec des honneurs incroyables. Les portes des villes étoient ornées d'arcs de triomphe, les chemins semés de fleurs : on n'avoit rien épargné pour décorer tous les lieux où il devoit passer. Les peuples sortoient en soule au-devant de lui : les riches étaloient leur magnificence, les pauvres témoignoient leur affection & leur zêle. On immoloit des victimes : on dressoit des tables dans les places publiques & dans les temples. Rien ne ressembloit davantage à la pompe d'un triomphe : & la Gaule Cifalpine sembloit prévenir celui que Rome ne pouvoit manquer de lui décerner.

Après avoir parcouru tout ce pays, César retourna promptement à ses quarriers d'hiver, & assembla ses ségions dans le pays de Tréves. Il passa la campagne à parcourir les disserens peuples de la Gaule, réglant ses marches sur leÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 281 besoin de ses troupes, qu'il ne laissoit Am. R. 701. point trop longtems séjourner dans un Ar. J. C. 301 même lieu, afin de les entretenir dans un mouvement, utile pour la fanté des corps, & propre à prévenir les suites

facheuses d'une entière oissiveté.

Aux approches de l'hiver, il distribua ses légions en quartiers, & en plaça une partie chez les Belges, & l'autre chez les Eduens. Ces deux peuples étoient les plus capables de donner le ton à tous les autres; les Belges par leur bravoure, & les Eduens par l'autorité & la considération dont ils jouissoient. Ainsi César comptoit qu'en les maintenant tranquilles, il assure les maintenant tranquilles, il assure les maintenant tranquilles, autres par l'autorité de toute la Gaule.

## S. III.

Les Parthes entrent en Syrie, & sont repoussés par Cassius, Bibulus Proconsul
de Syrie ne fait pas de grands exploits
contre les Parthes. Conslance de Bibulus à la mort de ses fils. Cicéron Proconsul de Cilicie. Raisons qui le déterminérent à accepter cet emploi. Ses exploits militaires. Il est proclamé impetatot. Ce titre ne l'enste point d'un vain
orgueil. Il demande & obtient l'honneur
des Supplications, contre l'avis de Ca-

ton, qu'il avoit pourtant pressé de lui être favorable. Modération & sagesse de sa conduite par rapport à son prédécesseur. Equité , douceur , défintéressement de Cicéron dans l'exercice de la Magistrature. Il résiste avec sermeté à une demande injuste de Brutus. Il tire d'un grand danger Ariobarzane, Roi de Cappadoce. Il désire avec impatience la fin de son emploi. Dernier trait de son désintéressement & de sa fermeté. Il part, & sur sa route il apprend la mort d'Hortensius. Triomphe de Lentulus Spinther. Appius accusé par Dolabella, & absous. Il est créé Censeur avec Pison. Il se rend ridicule par une sévérité, qui ne convenoit pas au reste de sa conduite.

## MOUVEMENS DES PARTHES.

A Vant que d'entrer dans ce qui regarde les violentes contestations, qui amenérent enfin la guerre civile entre César & Pompée, je dois placer ici quelques saits qui en sont indépendans.

Les Parthes Les Parthes, après la défaite & la entrent en mort de Ctassius, se contentérent d'assyrie, & sont bord de reprendre tout ce que ce Génsus, Die. XL. néral leur avoit enlevé dans la Méso-Mu. R. 700. potamie. L'année suivante ils passérent

1 00

MOUVEMENS DES PARTHES. 284 eux-mêmes l'Euphrate, & se jettérent sur la Syrie, mais avec peu de forces, parce qu'ils comptoient trouver cette province dégarnie & sans défense. Ils se trompoient. Cassius, qui s'étoit sauvé du commun désastre, comme je l'ai rapporté, ayant rassemblé autour de lui les débris de la malheureuse armée de Crassus, en avoit formé un corps, qui repoussa aisément des troupes plus préparées à courir & à piller, qu'à combattre. Ce mauvais succès apprit aux Parthes qu'il ne leur étoit pas si facile, qu'ils l'avoient pensé, d'entamer la Syrie; mais la perte qu'ils avoient faite n'étoit pas assez considérable, pour leur en faire perdre l'espérance & le désir. Ils revin-An. R. 701, rent donc l'année d'après en plus grand nombre, ayant à leur tête Pacorus, fils d'Orode leur Roi, & Osacès, Général expérimenté, qui avoit été donné au jeune Prince pour conseil & pour modérateur. Ils se flattoient d'autant mieux de réussir, qu'ils comptoient sur l'affection des peuples, qui n'ayant pas lieu d'être satisfaits du gouvernement de leurs nouveaux maîtres, devoient être portés d'inclination à se jetter entres les bras d'une nation voifine, & avec

and Conj

284 MOUVEMENS DES PARTHES. laquelle ils étoient en commerce depuis longtems.

La nouvelle de l'irruption des Par-Cal. ad Cic. 1. VIII. Ep. thes en Syrie allarma beaucoup les ef-10.

prits dans Rome. On parloit déja d'envoyer ou Pompée, ou César contre ces terribles ennemis. D'autres vouloient que les Confuls partissent en diligence. La fermeté & la prudence de Cassius dissipérent toutes ces rerreurs.

Les Parthes avoient poussé jusqu'à Antioche, qu'ils entreprirent d'infulter. Cassius, qui étoit dans la ville, les ayant repoussés avec vigueur; comme ils ignoroient totalement l'art d'assiéger les places, ils prirent le parti de se retirer, & tournérent vers une autre ville, nommée Antigonie \*. Cassius les y suivit : & lorsqu'après une tentative inutile faite

Cependant Strabon, liv XVI. & Diodore de Sicile, l. XX. raprorieni que la ville d'Antigonie en Syrie, fondée par Antigonus, ne subsista que très - peu de tems, & fut détruite par Séleucus. Ce qui augmente mes foupçons contre l'exaczirude de Dion , c'est que mais qu'il y a eu deux ac-Ciceron en parlant des ex- tions, dont la dernière fue ploits de Cassius, (l. 11. ad Fam. Ep. 10. & ad

\* Je parled après Dion. | Att. V. 20 , ) ne fait aucune mention d'Antigonie : & ses termes conduisent à penser que ce fut devant Antioche que se donna le combat où Ofaces fut tué. Je ferois affez porté à croire que ce n'est que sous Antioche que Cafsius a battu les Parthes : décisive.

Mouvemens des Parthes. par eux sur cerre derniére place, il les vit contraints de songer à s'en éloigner, il leur dressa sur la route une embuscade, dans laquelle il les enveloppa, en tua un nombre confidérable, & entre autres leur Général Ofacès. Après cette perte, Pacorus ne crut pas qu'il fût prudent à lui de rester sur les terres des Romains. Ainsi Cassius encore jeune, . & n'ayant exercé d'autre charge que la Questure, eur la gloire d'avoir préservé la Syrie de l'invasion des Parthes.

## L. ÆMILIUS PAULUS. C. CLAUDIUS MARCELLUS.

AN. R. 704. Av. J. C. 504

Sur ces entrefaites arriva Bibulus, Bibulus Proqui avoit été nommé peu de tems au- riene fait pas paravant Gouverneur de cette Province. de grands ex-Bibulus étoit peu guerrier : & pendant les Parthes. l'année de son administration, les Parthes étant revenus à la charge, le Proconful de Syrie, si nous en croyons Ci- L. VI. ad céron, ne mir pas le pied hors la porte d'Antioche, tant que les ennemis tinrent la campagne. Un mot de César Cest de B. nous apprend qu'il se laissa même assié- Civ. III. 31. ger par eux. Dion rapporte qu'il donna de l'occupation aux Parthes dans leur propre pays, en fomentant la rébellion d'un Satrape contre le Roi Orode,

Caf. de B.

AN. R. 701. Nous avons très-peu de détail fur toutes Av. J. C. 50. ces chofes. Ce que j'y vois de plus clair, c'est que pendant le Proconfulat de Bibulus, il ne se fit pas de grands exploirs en Syrie ni du côté des Parthes, ni du côté des Romains.

Confiance de Tour ce que l'Histoire nous a conBibulus à la servé de plus capable de faire honneur
mort de sei à Bibulus dans le tems dont nous parIV.1. Max. lons , c'est l'exemple qu'il donna de
sex. Consol. constance & de respect pour les loix
ad. Marc. m. dans la plus cruelle disgrace que puisse
44 éprouver un péte. Ses deux fils , jeunes

éprouver un péte. Ses deux fils, jeunes gens de grande espérance, ayant été rués à Alexandrie par des déserteurs Romains restés dans le pays depuis l'expédition de Gabinius, une si triste nouvelle ne lui sit intercompre ses sonétions publiques que pendant un seul jour: & Cléopatre, qui régnoit alors en Egypre conjointement avec son frère, lui ayant envoyé les meurtriers pour en faire justice, Bibulus, au lieu de satisfaire sa vengeance par le sang de ces misérables, les sit remener à Rome, disant que c'étoit au . Sénat, & non-pas à lui, à punir cet attentat.

Cicéron Proconsul de Cichargé du Gouvernement de Syrie, cequi le deter- lui de Cilicie, qui comprenoit une parÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 287
tie considérable de l'Asse Mineure avec An. R. 702.
l'isse de Chypre, échut à Cicéron. Cette Av. J. C. 50montination étoit une suite du Sénatusaccepter cer
consulte, par lequel il avoit été ordonné emple.

fous le troisième Confulat de Pompée, que les Confuls & les Préteurs ne fuffent envoyés dans aucune Province que cinq ans, après leur Magiltrature. C'est ce qui avoit obligé de remonter jufqu'aux plus anciens Consulaires qui n'avoient point encore eu de Gouvernement.

Cicéron avoit toujours fui ces sortes cic. ad Fam. d'emplois, Il dit qu'il n'accepta celui-ci, il. III. XV. & que parce qu'il lui étoit impossible de vi. le refuser. Il est très-probable que la nouvelle façon de penser où il étoit entré depuis fon exil, contribua à sa détermination, Il croyoit qu'à propor-tion que ses ennemis avoient tâché de l'humilier, à proportion devoit-il travailler à se décorer davantage. C'est par cette raison qu'il avoit souhaité d'être nommé Augure : & il fut réellement pourvû de ce Sacerdoce en la place du fils de Crassus, tué dans la guerre des Parthes. Conféquemment à ce même principe, on peut croire qu'il fut bienaife d'être chargé d'un Gouvernement de Province, qui lui présentoit matière

An. R. 701. à mériter le triomphe. En effet il désira Av. J. C. 50 beaucoup tous les honneurs militaires, · comme nous le verrons par la suite, & en particulier celui qui mettoit le comble à tous les autres.

Ses exploits Imperator.

Au reste, il ne se démêla point mal Ses explois militaires. Il de la guerre : & bien des hommes ; est proclamé avec plus d'expérience que lui dans le Imperator. métier des armes, ne s'en seroient pas tirés avec autant d'honneur. Il est vrai, & c'est une chose qui prouve sa sagesse & son jugement, qu'il eut soin de suppléer à ce qui lui manquoit de capacité en ce genre, par de bons Lieutenans-Généraux. Ceux que nous connoissons le mieux sont Q. Cicéton son frère, qui avoit été à portée de se former & de devenir habile pendant plusieurs campagnes qu'il avoit faites sous César; & C. Pontinius, qui avoit triomphé des Allobroges.

L'armée de Cicéron n'étoit point forte par elle-même. Plutarque la fait monter à douze mille hommes de pied, & deux mille six cens chevaux. Il pa-roît que ce nombre n'étoit pas complet, puisque Cicéron se plaint de n'avoir que le nom & l'apparence de deux légions. Il est vrai qu'il s'y joignit quelques corps de troupes auxiliaires. Mais

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 289 des Lyciens, des Pissidiens, des Galates An. R. 702. ne passoient pas pour de fort bons sol- Av. J. C. 50. dats. Avec cette armée Cicéron ne laissa pas, sur les bruits des mouvemens des Parthes, de se présenter de bonne grace pour les arrêter, & les empêcher d'entrer dans sa Province. Et lorsque ce danger fut passé, il attaqua un peuple de brigands qui du mont Amanus, qu'ils occupoient, faisoient des courses dans le plat pays: il leur prit plusieurs places, & surtout Pindénissus, qui lui couta cinquante-sept jours de siège: & pour ces succès il sut proclamé par ses soldats Imperator.

Ce titre étoit brillant, comme 'je Ce titre se l'ai observé plus d'une fois. Mais une d'un vain orgloire plus véritable & plus solide à gueil. mon sens pour Cicéron, c'est de ne s'être point laissé éblouir par cet éclat, & d'en parler avec froideur & indisférence comme d'une chose vaine & frivole. J'aime à le voir badiner avec se amis sur sa qualité de Général. ", J'ai a campé, " dit-il à Atticus, près de la ville d'Issus, précisément au même endroit où campa pa autresois Alexandre, qui sans mensir étoit un meilleur Général, que

a Caftra babuimus ea habuerat apud Mum Aleipfa que contra Datium xander , Imperator haud Tome XIII. N

AN. R. 702. » ni vous ni moi. « Il écrit à Cœlius : Av. J. C. 50. , J'ai a une armée assez bien fournie » de troupes auxiliaires, & de plus mon » nom ne laisse pas de lui donner un " certain relief auprès des gens, qui ne » me connoissent pas. Car on me re-» garde ici avec admiration : & tous fe » demandent les uns aux autres : Est-ce » là celui qui a fauvé la ville? que le » Sénat regarde comme le libérateur » de la patrie? « Ce langage n'est pas affurément celui d'un homme qui fe confond avec sa place, & qui pour av été nommé Général croit en posséder les talens.

11 demande & obtient tions , contra ton, qu'il avoit pourtant être favotable.

Il ne négligea pas néanmoins, coml'honneur des me je l'ai remarqué d'avance, les honneurs que l'on avoit coutume d'accorl'avis de Ca- der à ceux qui avoient réussi dans la guerre : & H. faut convenir que plupresse de la fieurs les ont obtenus pour des succès qui n'étoient pas plus grands que les siens. Il demanda que l'on ordonnat de folemnelles actions de graces aux Dieux pour les avantages qu'il avoit rempor-

> poulo melior, quam aut tu, qui me non norunt, no-minis nostri. Multum et a Ad Amanum exerci-tum adduxi, fatis probe ornatum auxilis, & qua-comatum auxilis, & qua-sensum auxilis, & qua-sensum auxilis, & qua-sensum auxilis, & quadam auctoritate , apud cos | Cic. ad Fam. 11. 10.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 291 tés fur les ennemis : & comme il con-An. R. 701noissoit la rigidité de Caton, craignant Av. J. C. 50.

de le trouver contraire à ses vœux, il lui écrivit une lettre très-longue & trèspressante, pour tâcher de se le rendre favorable. Après lui avoir fait un détail bien circonstancié de ses exploits, à cette confidération il en ajoute une autre qui paroissoit capable de faire impression fur Caton. "Je a crois avoir remarqué, " lui dit-il, (car vous favez avec quelle » attention je vous écoute toujours) que » lorsqu'il s'agit d'accorder des honneurs » ou de les refuser aux Généraux, vous » n'avez pas 'uniquement égard à leurs » actions militaires, mais vous consi-. dérez encore plus leurs mœurs, leurs n procédés, l'intégrité de leur vie. Or si » vous suivez cette vûe dans ce qui me " regarde, vous connoîtrez que n'ayant » qu'une armée très-foible, c'est dans » l'équité & dans la noblesse de ma con-» duite que j'ai trouvé ma plus ferme » défense contre le danger d'une guerre

a Equèdem etiam mihi dis sut non habendis hoillud animum advertific videor, (fcis enim quàm caufa confiderabis, repeatrente te andire foleam) tes me, exercitu imbecilte non tam res geflas, lo, contra merum maximi, quàm mores, infitiuta, lo, contra merum maximi, belli firntifimum prasiarque vitam Imperatorum dipin habufile sequitatem spedare folere, in laban-le continentam. His egg

AN. R. 702. » très-considérable. Par cette voie j'ai Av. 1; C. 10. » acquis ce qu'aucunes légions n'auroient. pu me donner. J'ai ramené les esprits " des peuples, auparayant aliénés de » nous : d'infidéles alliés qu'ils étoient, » je les ai rendu très-affectionnés: & au " lieu qu'ils ne respiroient que le chan-» gement de domination, j'ai renouvellé » en eux les fentimens d'amour & d'atta-» chement pour notre Empire. »

Des sollicitations si étudiées & si insinuantes échouérent contre l'austérité inflexible de Caton, qui ne jugeoit pas que les exploits de Cicéron méritassent l'honneur qu'il demandoit. En récompense il exalta la sagesse, la justice, la douceur du gouvernement du Proconful de Cilicie. Cicéron b lui témoigna . poliment qu'il étoit charmé de se voir loué par un homme si digne de louange.

YII. z.

Cic. ad Au. Mais au fond il fut très-offensé, comme il paroît par une de ses lettres à Atticus, de la conduite de Caton, qui donnoit ce qu'on ne lui demandoit pas, & refusoit ce qui lui étoit demandé. Les

> fubsidiis ea sum confecu-tus, que nullis legionibus consequi posuisem, ut ex tjam traducerem. Cic- ad alienidimis fociis amicidi- Fam. XV. 4. phoe, ex infideliffimis firmissimos redderem , ani-

b Lætus fem laudari me abe te laudato viro. Ep. 6. mofque novarum rerum

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 295 autres Sénateurs ne furent pas si rigides: AM. R. 702. & à la pluraliré des suffrages il passa que AV. J. O. 500 l'on rendroit des actions de graces aux Dieux pour le succès des armes Romaines sous le commandement de Cicéron: présage heureux, qui lui donnoit lieu d'espèrer le triomphe.

Nous venons de voir que Cicéton Equité, douvantoit hautement la fagesse de son adressement ministration, & que Caton y rendit de Cicton publiquement rémoignage. Cet objeté et de la Mavant la peine que nous nous y arrêtions distrature, un peu. Cicéton comme Général ne laissa.

pas de se faire quelque honneur: mais comme Magistrat il est au-dessus de tout éloge; & son proconsulat, considéré sous ce point de vûe, devient un des plus beaux endroits de sa vie.

Ce ne fut pas assez pour lui de ne Cirad str. point suivre le mauvais exemple alors plu. Cit. presque universel parmi les Romains, & de s'abstenir de piller sa Province. Loin de chercher à s'enrichir par des injustices, il poussa le définitéres ent poussair pous le désinitéres établis par l'usage, & autorisés par les Loix nièmes. Il ne soussir point que ni les villes, ni les particuliers fissent aucune dépense, quesque légére qu'elle pût être, soit pour lui, soit pour les

N 11

An. R. 702, officiers qui l'accompagnoient & qui Av. J. C. 50. fervoient sous ses ordres. Un seul de ses Lieutenans Généraux s'écarta de cette régle, sans néanmoins passer les bor. nes prescrites par la Loi : & Cicéron lui en sut très-mauvais gré. Tous les autres fe firent une gloire d'honoter leur Proconsul par un désintéressement femblable au fien : & c'étoit une merveille, qui excitoit en même-tems l'amour & l'admiration des peuples, qu'un Gouverneur de Province, passant avec tont son cortége, sans être à charge à personne, & sans constituer qui que ce fût en dépense. Au contraire il donnoit lui-même à manger aux principaux habitans des villes : & sa table étoit honnête, mais sans magnificence.

Une disette affligeoit l'Asse plorsqu'il la traversa, parce qu'il n'y avoit point eu de récolte. Cette misére de la Province rourna encore à la gloire du Proconful, qui sans violence, sans perquisitions, sans même être obligé de faire usage de son autorité, uniquement par ses exhortations & par ses bonnes manières, engagea & les Grecs, & les Romains, qui avoient serté des bleds, à ouvrir leurs greniers pour le soulage.

ment des peuples.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 295

Dans l'administration de la justice, AN. R. 791.
on peut regarder Cicéron comme un AV. J. C. 50.
modèle accompli pour le facilité des accès.
Il tint les Grands Jours dans toutes les
principales villes de sa Province: &

principales villes de fa Province: & pendant ces tems-là tout le monde avoit une liberté entiére de l'aborder. On n'avoit pas même besoin d'être introduit. Il se promenoit de grand matin dans sa maison, & donnoit audience à tous ceux qui avoient affaire à lui, à mesure qu'ils

se présentoient.

Il reconnut que les Magistrats municipaux des villes avoient souvent vexé leurs communautés. Il manda ceux des dix derniéres années: & sur l'aveu qu'ils lui firent de leurs rapines, sans les slétrir par des jugemens insamans, il leur persuada de restituer de leur propre volonté ce qu'ils avoient enlevé avec injustice.

On sait quelle est la difficulté d'accommoder les intérêts des peuples avec ceux des fermiers des impôts. Cicéron en trouva le moyen. Il prit de si sages tempéramens, que les Publicains surent payés même de ce qui leur éroit du depuis plusieurs années, sans que la Province sur foulée ni mécontente. Il

N iv

296 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. AN. R. 702 réuffit ainsi à se faire aimer également Av.J. C. 50. & de ceux qui levoient des Impôts, &

de ceux qui les payoient.

Sa justice & sa bonté parurent encore en ce qu'au lieu de s'arroger le jugement de toutes les affaires, il laissa aux Grecs la satisfaction d'être jugés, dans les contestations qui naissoient entre eux, par leurs compatriotes, & felon leurs loix. Et dans les affaires qu'il jugea par lui-même il usa d'une telle clémence, que l'on assure que pendant toute l'année de sa Magistrature, il ne - fit battre personne de verges, ne dit jamais une parole offensante à qui que ce soit, & n'imposa aucune peine sietriffante.

afouter à une conduite si parfaite dans toutes ses parries. Le bon ordre & la paix régneient tellement dans sa Pro-Cic. ad Att, vince, qu'il ne craint point d'affurer que nulle maison particulière ne peut être mieux réglée, ni tenue sous une meilleure discipline. La fraude & la violence en étoient bannies : ce qui lui fournit occasion de plaisanter agréablement avec Cœlius. Car ce jeune Orateur, qui étoit alors Edile Curule, & qui en cette qualité devoit faire repré-

Je ne sais pas s'il est possible de rien

YL 1.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 197 fenter des Jeux, ayant souhaité de ré-AN. R. 701. galer le Peuple de combats de Panthé-Av. J. C. 10. res, & s'étant adressé à Cicéron pour avoir un nombre de ces animaux, notre Proconful lui répond : " J'ai a donné mes ordres pour la chasse des Pan-» théres. Mais l'espéce est rare : & celles » qui restent se plaignent beaucoup, » à ce qu'on prétend, de ce qu'elles » font les seules dans ma Province à » qui l'on tende des piéges & des em-» buches. C'est pourquoi elles ont ré-» folu par délibération commune de » quitter le pays, & de se retiter en » Carie. «

Il se sélicite lui-même un peu plus sérieusement, en écrivant à Atticus, qui l'avoit exhorté, lorsqu'il partoit, à sourenit l'honneur des Lettres, de la Philosophie, & de sa propre vettu. » b Vous » serez content de moi, lui dit-il. Que » je meure, si tout ne va pas au mieux. » Au reste je ne me vanterai pas d'avoit factisié mon plaisir à mon devoit.

a De Pantheris . . . agi- in Cariam ex noftra protur mandato med diligen- vincia decedere. Cic. ad tet. Sed mitra paucitas elt : & Eam. Il. 11. & eas que funt valdà ainnt qu eri , quòd nihil cuiquam in fidiarum n mea provincia, niĥ fibi , fiat. Itaque conflicialie dicunurur yolupqai refitter p vider-

AN. R. 702. " Car je trouve dans ma fidélité à le Av. J. C. 50. ir remplir le plaisir le plus vif que j'aie » jamais goûté de ma vie. Et ce n'est » pas tant la gloire qui me plaît, quoi-» qu'elle soit grande, que la pratique » de la vertu en elle-même. Que vou-» lez-vous? La peine que me donne " cet emploi n'est pas perdue. Je ne me » connoissois pas, & je ne savois pas " encore de quoi j'étois capable. " C'étoit avec cette candeur que Cicéron ouvroit son cœur à son ami; & qu'il s'applaudissoit d'une gloire si fage, si douce, si conforme à l'humanité, & préférable sans doute à la conquête des Gaules par-Céfar.

> - Il disoit vrai, lorsqu'il déclaroit à Atticus, que la vertu lui paroissoit porter avec elle sa récompense. Il refusa tout témoignage de reconnoissance, qui avoit l'air trop fastueux, statues, temples, chars de triomphe. Il fallut que les villes, qui jouissoient par lui d'un état si heureux & si tranquille, se contentassent de simples décrets en son

tur. Ego in vita mea nun-quam voluptate tantă (um aftectus , quantă afficin hac integritate. Nec me genete facere poffem. Gie. tam fama , quæ fumma ad Att. V. 20. eft, quam tes ipfa , delec-

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 299 honneur. Il leur interdit tout ce qui au-An. R. 702. roir pû être à charge à sa modestie, & An. J. C. 50. les jetter elles mêmes dans de trop grandes dépenses.

Toute cette conduite de Cicéron Modération charma d'autant plus les Peuples foumis & fageffe de à son commandement, que celui à qui par rapport à il succédoit en avoir tenu une bien dissééfeur. rente. C'étoit Appius, frére de Clodius son ennemi, Consul en 698, & qui au sortir du Consulat avoit été remplacer en Cilicie Lentulus Spinther, principal auteur avec Milon & Pompée du rappel de Cicéron. Appius, sans être aussi méchant que son frére, parce qu'il étoit moins audacieux, n'avoit guéres plus de respect que lui pour les loix de la probité & de l'honneur. Il avoit rendu la Province malheureuse : & Cicéron fait un portrait horrible de l'état où il la trouva. » Je n'entens parler d'autre " chose, dit-il à Atticus, que de capin tations excessives, & qu'il n'est pas n possible de payer; de revenus des vil-» les engagés & aliénés : par-tout des » pleurs & des gémissemens; a des pro-» cédés monstrueux, plus dignes d'une » bête féroce que d'un homme. Les peu-

a Monstra quædam, non hominis, sed feræ nescio cujus immanis. Cic. ad Att. V. 6.

Av. J. C 30. " ples sont si outrés, que la vie leur en Av. J. C 30. " est devenue ennuieuse. " Ceux qui avoient quelque autorité sous Appius avoient imité son exemple, comme il ne manque jamais d'arriver. Le chef & les subalternes de concert avoient épuisé & accablé la Province par toutes fortes de rapines, d'exactions, & même d'ou-

trages & de violences.

Cicéron, dans le bien qu'il faisoit à ces peuples infortunés, avoit néanmoins des ménagemens à garder avec Appins. C'étoit un ennemi réconcilié : & par conséquent il y avoit lieu de craindre que si l'on manquoit à aucun des égards qu'il pouvoit justement prétendre, on ne donnât lieu de penser que la réconciliation n'avoit pas été fincére. D'ailleurs Appius avoit deux filles marices, l'une au fils aîné de Pompée, l'autre à Brutus : liaifons que Ciceron respectoit & chérissoit également. Ces motifs ne l'empêchérent point de soulager les sujets de l'Empire maltraités par son prédécesseur : mais il évita de le choquer gratuitement. Il n'omit rien de ce que demandoit l'utilité des peuples, & le soin de sa propre gloire: & d'un autre côté il eut pour Appius toutes les attentions possibles de politesse, & de bienféance.

Il ne put néanmoins prévenir entié-Am. R. 7022 rement les plaintes: & dès l'abord, Ap. Av. J. C. 502 pius trouva fort mauvais que Cicéron en entrant dans sa Province ne fût pas venu au devant de lui. Comme il étoit fier de sa noblesse, il s'exprima même en des termes offensans pour son successeur. Quoi! disoit-il, Appius a été au-devant de Lentulus; (C'est Lentulus Spinther, dont nous venons de parler, homme d'une grande naissance,) Lentulus au-devant d'Appius : & Cicéron n'a pas rendu ce devoir à Appius.

Il faut voir de quel ton Cicéron répond à ce reproche. Il commence par fe justifier fur le fair, & prouve qu'il s'est mis en régle, & qu'il n'y a nullement de fa faute, s'il ne s'est point acquitré de ce qu'il favoir très-bien être dû à fon prédécesseur. Mais au discours hautain & méprisant d'Appius, il oppose une noble & fage sierté. » a Éh y quoi! lui dir-il, vous en êtes encore » là! vous êtes encore occupé de ces sur tilités! vous en qui j'ai toujours reconnu beaucoup de prudence, toutes les » belles connoissances qui ornent & qui

a Quæso, etiam ne tu dentià, muhà etiam dochas inepras? homo ( mea trim, plutimo rerum usu, sententià) summà pru-addo urbanitate, quæ est

An. R. 701. » élévent l'ame, une grande expérience Av. J. C. 50. » des affaires, j'ajoute une politesse " aimable, qui est une vertu au juge-» ment des Philosophes les plus austéres. » Vous vous imaginez que je fais plus » de cas des noms d'Appius ou de Len-» tulus, que de la gloire de la vertu! Lors » même que je n'étois pas encore par-» venu à ce qui est regardé comme le faîte » des grandeurs humaines, je n'ai cepen-» dant jamais été ébloui de vos grands » noms: seulement je pensois que ceux » de qui vous les avez hérités, ont été » de grands hommes. Mais depuis que » j'ai obtenu & exercé les premiéres » charges de la République, d'une ma-» nière qui ne me laisse plus rien à dé-» sirer, ni pour la fortune, ni pour la

» gloire, si je ne dois pas me flatter de » vous être devenu supérieur, au moins

virtus, ut Stoici rectiffime | liquiffent , magnos arbi-

putant. Ullam Appietatem trabar. Postea verò quam putant. Ollam Appietatem latte trabair. Fontea vero quan aut Lentulitatem valere ita & cepi & gelfi maximamenta virtutis, erifitinas § Quum ea confecutus nondum eram, quæ ad honorum, acquitus nondum eram, quæ readum \* puratem, fupefunt hominum opinionibus amoliffina, tamen ied paren vobis me spesifta vestra nomina nunravi este fatum. Cit. ad quam fum admiratus : vi- Fam. III. 7. tos elle, qui ea vobis re-

<sup>\*</sup> J'aimerois mieux reliquum , ou reliqui : a moins que l'on ne préfére requirendum.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 303

"me persuadé-je être devenu votre AN. R. 701;
"égal. "

Av. J. C. 501

Les plaintes d'Appius se renouvellérent avec encore plus de vivacité, lorsqu'il vit que Cicéron réformoit ses injustices, & cassoit plusieurs de ses ordonnances. Cicéron ne fit de ses plaintes que le cas qu'elles méritoient. a Il compare les discours d'Appius à ceux d'un Médecin, qui après que son malade seroit passé en d'autres mains, se fâcheroit de ce qu'on lui auroit prescrit d'autres remédes. » Il a, dit-il, épuisé » de fang fa Province; & il voit avec » peine que je la traite par un régime » plus doux, & que je lui fais repren-» dre fon embonpoint & fes forces. « Cicéron s'exprimoit ainfi dans une lettre à Atticus. Mais comme dans toutes les occasions publiques il se montroit attentif à ménager, autant qu'il lui étoit possible, la réputation de son prédécesseur, & qu'il parloit toujours de lui très-honorablement, Appius, quoique

a Ur fi medicus, quum perseus alii medico traditus fit, iracii velite il medico qui fibri destractir, racii velite il medico qui fibri fuccefferit, fit, quez jefe in curando conflituerit , mutr tille: me conservativation eam de Appina yuum i fe dapa da Att. VI. 3

An. B. 701 piqué au fond, prit néanmoins patient ce : & le commerce d'amitié entre eux, ou du moins de politesse, ne souffrit point d'interruption.

Le zêle de Cicéron pour les Peuples fermetéà une confiés à ses soins, eut encore à soutejune de Bru- nir les attaques d'un autre homme, qui ne sembloit pas fait pour lui donner de l'exercice, je veux dire Brutus. Je crois avoir déja remarqué que les Romains, même ceux qui passoient parmi eux pour les plus gens de bien, étoient dans la pratique de faire valoir leur argent, & d'en tirer de gros intérêts. Brutus suivoit cette coutume, & se trouvoit en liaisons d'affaires avec deux négocians, Scaptius & Matinius, qui avoient prêté des sommes considérables aux. Salaminiens dans l'île de Chypre. Cette île étoit, comme je l'ai dit, une dépendance du Gouvernement de Cicéton. Lors donc qu'il partit pour sa Province, Brutus lai recommanda ces deux négocians, comme gens de sa connoissance, sans lui dire que ses intérêts fussent mêlés avec les leurs. Bientôt Cicéron eut lieu de connoître que Scaprius étoit indigne de sa protection. Car en arrivant à Ephése, il reçut une députation des Salaminiens qui imploÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 305 roient sa justice contre ce négociant, An. R. 761. dont l'avidité & la violence étoient Av. J. C. 30-telles, qu'il vouloit leur faire payer des usures étoormes, & que pour les y contraindre il avoit obtenu d'Appius un corps de troupes, avec lequel il étoit venu à Salamine, & avoit tenu enfermé leur Sénat pendant un si long tems, que dans cette espèce de siège cinq Sénateurs

ordre sur le champ à ces troupes de sortir

de l'île. Quand il fut dans sa province, Scaptius se présenta à lui. Le Proconsul se fouvenant de la recommandation de Brutus, prit connoissance de l'affaire, & il la régla d'une manière que l'usurier le moins traitable auroit dû trouver à fon gré. Car il ordonnoit que les intérêts des fonds de Scaptius lui fussent payés à douze pour cent, (c'étoit le taux de l'argent chez les Romains) & de plus les intérêts des arrérages échus & non acquittés. Les Salaminiens étoient contens: & ils flattérent même Cicéron, en lui disant : » C'est à vos dépens » que nous payerons nos dettes. Car " nous employerons à nous libérer la » fomme que nous donnions à vos pré-» décesseurs. « Mais Scaptius eut l'info-

étoient morts de faim. Cicéron envoya

AN. R. 701. lence de demander que les intérêts susAN. R. 701. se sent portés au quadruple, à quarante huit pour cent. Cicéron resusa cette impudente demande: & il s'attendoit à recevoir à ce sujet des complimens de Brutus. Tout au contraire, celui-ci lui écrivit durement & avec hauteur: il lui découvrit alors que lui-même il éroit intéresse dans cette créance sur les Salaminiens: & il engagea Atricus à prier Cicéron de donner à Scaptius cinquante cavaliers pour aller sorçer ses débiteurs à le fatisfaire aux conditions qu'il exigeoit d'eux.

Rien n'est plus beau que la réponse de Cicéron à son ami sur cet article.

En a quoi? lui dit-il, Atticus, vous

le panégyriste de l'intégrité & de la

netteré de ma conduite, vous avez

osé proférer une telle parole, & me

proposer de donner des cavaliers à

Scaptius pour se faire payer! Vous

m n'écrivez quelquesois que vous êtes

fâché de n'être pas avec moi. Si vous

y étiez & que je voulusse faire pa-

a Ain?tandem, Attice, niam darens, une rogare? Iaudator integritatis & An tu, si mecum estes, elegantiz nostrz, ausis, qui fettibs morderi te ines hoc ex ore tuo? inquit terdum, quòd non simul Ennius: ut equites Scap life, paretre me id facere, tio ad cogendam pecu-isi vellem? Non amplius,

Emilius et Claudius Cons. 307 " reille chose, le souffririez-vous? Je An. R. 702: » ne vous demande que cinquante cava-Av. J. C. 50. » liers, me dites-vous. Eh! ne vous » fouvenez-vous pas que Spartacus avoit » moins d'hommes avec lui dans le com-» mencement? Quel mal cinquante ca-» valiers ne feroient-ils pas dans une » île fi délicieuse, & dont les habitans » font si mous? Et qu'est-il besoin de » cavaliers? Les Salaminiens sont tout » prêts à fatisfaire leur créancier. Quoi! " nous employerons la force des armes, » pour faire payer des intérêts à qua-» rante-huit pour cent? Mon cher At-» ticus, vous avez trop écouté votre » amitié pour Brutus, & n'avez pas » affez consulté celle que vous avez pour " moi. " Quelle fermeté, & quelle douceur ! Une semblable remontrance ne souffroit point de réplique. Aussi ne paroît - il pas qu'Atticus ait insisté. Quant

à ce qui regarde Brutus, il n'en coutoit pas beaucoup à Cicéron pour résister à ses instances. Elles étoient sières,

inquis, quinquaginta. Cum | mis efficere, ut furnus qua-sparraco minias multi'pri-mo fisecunt. Quid tandem Nimis, nimis, inquam, ifit mali in tam tenera in-liful ann fecilent?...Sed dulcifilme Attice in ox-cijam quid opus equitatu? Solvunt enim Salaminii. VI. s. Nifi forte id volumus ar- l

An. R. 701 dures, hautaines, & par conséquent Av. J. C. 10 plus capables d'irriter que de féduire.

padout.

Tout ce qui environnoit Cicéron, grand danger se ressentoit des effets de sa bonté & de Roi de Cappadoce, prince foible & pauvre, lui avoit été recommandé par le Sénar. Lorsque Cicéron entra en Cappadoce, il y avoit une conspiration toute formée pour detruire ce Roi. Plusieurs de ses sujets des mieux intentionnés en étoient instruits : mais ils n'ofoient parler, de peur d'être opprimés par la puissance des conspiraseurs. Lorfqu'ils virent au milieu d'eux un Proconful Romain, plein de benne volonté, & accompagné de troupes, leur crainte cessa, & ils découvrirent ce qu'ils savoient. La mine étant ainsi éventée, il fut aisé à Ariobarzane de se précautionner contre les entreprises de les ennemis. Cicéron encouragea à le défendre avec zêle ceux qui lui étoient attachés. Les conspirateurs, loin de pouvoir espérer de le gagner par argent, ne trouvérent même aucun accès auprès de lui. Ainsi par sa sagesse, & par l'autorité seule de son nom, il sauva la vie & la couronne au Roi de Cappadoce.

Æmilius et Claudius Cons. 309 Comme Cicéron ne faisoit servir ni à An. R. 702. l'ambition, ni à l'avidité des richesses, M. I. C. 500. l'autorité du Proconsulat, il n'avoit pas impatiencela pour en désirer la continuation les rai-fin de sources sons qui la faisoient souhaiter communément aux autres Gouverneurs de Provinces. Il ne craignoit rien tant au contraire que d'être obligé de demeurer en place au-delà de son année. Il témoigna ce désir en partant à tous ses amis : & dans toutes ses lettres qu'il leur écrit de sa Province, il renouvelle ses instances, & les presse d'empêcher à quelque prix que ce puisse être qu'il n'y ait une prolongation. Les raisons qu'il avoit de penser ainsi, sont exprimées très-naturellement dans une de ses lettres à Atticus. » Dès le premier jour, dit-il, » que je mets le pied dans ma Province, » je sens un ennui incroyable de cer em-» ploi. Je n'ai point là un Théâtre où » puissent s'exercer mes talens. Je rends » la justice à Laodicée, & A. Plotius la " rend à Rome. Quel contraste! Mon » armée est très-foible. En a un mot ce » n'est point là ce que j'aime. Je regrette » le grand jour de la Capitale, la place

publique, la ville, ma maison, la soa Denique bac non de bem, domum, vos desidesiero: lucem, socum, ur ro. Cic. ad Ats. W. 15. 310 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS:
AN. R. 701. » ciété de mes amis. Voilà ce qui me
Av. J. C. 50. » convient. « Il fe rendoit justice. Son

» convient. « Il se rendoit justice. Son éloquence, les connoissances sublimes qu'il avoit acquises en tout genre, la grandeut & l'élévation de ses vûes par rapport au Gouvernement, son goût pacifique, tout cela lui marquoit sa place à la tête du Sénat, & non à la tête d'une armée: son mérite brilloit dans le siége de l'Empire, il étoit enterté dans une Province.

L'impatience qu'il avoit d'être délivré d'un fardeau qui lui étoit à charge, s'accrut à mesure que le terme approchoir. Deux nouveaux motifs se joignoient aux anciens. Il avoit acquis tant de gloire par la sagesse de son gouvernement, qu'il ne croyoit pas pouvoir y rien ajouter. Et d'ailleurs il appréhendoit que la guerre des Parthes ne devînt sérieuse, & ne lui donnât plus d'occupation qu'il

ne vouloir.

Ses désirs furent satisfaits. On ne lui continua point le commandement : & quoique les troubles de la République, qui étoit alors dans la crise des plus violens débats entre Pompée & César, ne permissent pas que l'on songeât à lui donner un successeur, il se prépasa à

En Aodi 701. partir, recommandant à son Questeur le soin de la Province.

Il soutint jusqu'au bout la gloire d'une AN. R. 704. fage économie & d'un parfait désinté-pernet rais ressentent. Car sur la somme qui lui de son désente avoit été fournie par l'Etat pour la dé-téressement pense de son armée, il se trouva avoir meté. fait une épargne considérable, qu'il n'eut garde de s'approprier. Il partagea ce restant entre son Questeur, qu'il laissoit pour tenir sa place, & le trésor public de Rome, où il reportoit un million de sesterces. (cent ving-cinq mille livres. ) Ici la générosité de ceux qui lui étoient attachés se démentit. Ils s'attendoient que tout cet argent leur seroit distribué : & ils se plaignirent hautement, lorsqu'ils virent seur attente frustrée. » La pratique 2 de la vertu est » difficile, dit Ciceron à ce sujet : & » fur-tout lorsqu'elle ne part point du » cœur, & qu'elle est, pour ainsi dire, » de commande, elle ne manque point » de se démasquer au bout d'un tems. « Cicéron n'eut aucun égard à leurs plaintes. Il trouvoit qu'après avoir ménagé les finances des Phrygiens & des Cili-ciens, il lui conviendroit bien mal de n'avoir pas la même attention pour

a Quam non est facilis lis ejus diuturna simulatio.

312 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

Ax. R. 701. celles du Peuple Romain. D'ailleurs l'inAv. J. C. 101 tétêt de sa gloire le touchoir plus que
l'injuste avidité de se Officiers. Il ne
laisse pas d'avoir toujours pour eux de
bons procédés, & il leur donna toutes
fortes de témoignages de considération

fortes de témoignages de considération & d'estime.

Il parti de sa Province content de sa farous il apprend a mort d'Hortenssus, ves inquiérudes au sujet des divissons qui déchiroient la République, & de la guerre civile qui la menaçoit. Dans l'île de Rhodes, il apprir la mort d'Hortenssus, et il en sut s'ensiblement affligé.

Les sujets de plainte, qui avoient autresois jetté un petit nuage sur leur amitié, étoient esfacés par le tems: & écricical Ast. vant à Atticus pendant qu'Hortenssus vivoit encore, il marque expressément qu'il avoit résolu de vivre avec lui dans une étroite union. Rien n'est plus ten-

vivoit encore, il marque expressement qu'il avoit résolu de vivre avec lui dans une étroite union. Rien n'est plus tendre que les regrets qu'il témoigne de la perte de cet illustre ami dans la Préface de son livre des Orateurs Illustres, composé trois ans après. Mais les malheurs que la République avoit soussers dans cet intervalle, & auxquels Cicéron avoit eu lui-même tant de part, le portoit à envier le sort d'un homme,

Ö

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 313
qui a après avoir joui d'un bonheur con-As. R. 701.
tinuel, est forti de la vie dans des cir-Av. J. C. 102.
constances favorables pour lui, quoique
douloureuses pour fes concitoyens; qui
est mort au moment où il lui ausoit été
plus aisé, s'il est vécu, de pleurer la
République, que de la secourir; & qui
a vécu aussi long-tens qu'il a été possible de vivre dans Rome avec honneur
& avec tranquillité. Cicéron arriva à
Brindes au mois de Décembre, c'est-àdire, très-peu de tems avant que la guerre
éclatât entre César & Pompée

Il revenoit avec l'espérance du triomphe: & il l'auroit vraisemblablement obtenu, si les troubles de la République n'y eussent tourné les esprits vers des objets tout autrement importans. Lentulus Spinther, dont les exploits en Cilicie doi-de Leardius vent avoit été peu de chose, puisque l'Histoire ne nous en apprend rien, avoit néanmoins triomphé pendant l'absence de Cicéron. Ap. Claudius demanda aussi le même honneur; & s'il le manqua,

a Perperua quadam se- cam posset, si viveret, licitate usus ille cesset à quam juvare; vixirque vita, suo magis, quam tamdiu, quam licult in suorum civium tempore; civitate bene beateque vita tem occidit, quum su- vere. Cic. Bruto, n. 4. gere faciliàs Rempubli-

Tome XIII.

314 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 701. ce ne fur pas pour n'en avoir pas été jugé

Av. J. C. 50. affez digne, mais à cause de l'accusation

que lui intenta Dolabella. Ce jeune homme étoit d'une illustre

Appius accufc par Dolabella, & abavcc Pifen.

naissance, patricien, de la maison Cornélia. Il avoit du feu, de l'activité, des talens. Mais la folie du plaisir l'avoit emporté, comme il est trop ordinaire, dans ses premiéres années: & ensuite l'ambition lui sit faire bien des fautes, dont il fut enfin lui-même la victime. Nous ne favons point s'il eut d'autres morifs d'accuser Appius, que celui de s'illustrer & de se faire un nom, suivant une pratique assez usitée alors, dont nous avons déja rapporté plusieurs exemples. Cet événement jetta Cicéron dans un nouvel embarras vis-à-vis d'Appius. Pendant qu'il cherchoit à lui prouver son amitié par toutes sortes de voies, il devint tout d'un coup le beau-pére de fon accusateur. Tullie s'étoit séparée quelque tems auparavant de son second mari Furius Crassipès. Dolabella la rechercha en mariage précifément dans le tems qu'il entamoit l'accufation contre Appius: & comme l'affaire parur convenable à Térentia, elle la conclut sans attendre le confentement de son mari. Cicéron ne fut point fâché de la chose

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 315 en elle-même, quoiqu'il eûr eu d'autres An. R. 701. vûes, & qu'il eût écouté les propolitions Av. J. C. 50. que lui avoit fait faire Ti. Néron, qui épousa dans la suite Livie, & qui fut pére de l'Empereur Tibére. Mais il se trouva gêné par rapport à Appius, qu'il étoit bien aise de ménager. Il lui écrivit des lettres d'excuse; il s'intéressa même en sa faveur dans le procès qui lui étoit suscite ; ensin il réussit à prévenir une rupture. Ce qui rendit Appius plus traitable, ce sut sans doute qu'il se tira honorablement de cette affaire.

Dès qu'il s'étoit vît accusé, il avoit renoncé à la demande du Triomphe, & di étoit entré dans la ville pour se présenter en justice. L'accusation rouloit sur des crimes vrais ou prétendus de lésemajesté publique. Son innocence, ou le crédit de Pompée le sauva. Il sur ensuire accusé de brigue, & absous pareillement. Ainsi il se trouva à portée de demander la Censure, à laquelle il sur nommé avec L. Pison, beau-pére de

César.
Ces deux Censeurs, les derniers qu'air Dio, t. XI. vûs Rome libre, n'avoient pas assurément de quoi saire honneur à la Censure expirante. L'un étoit un indolent Epicurien, qui n'avoit pris cette Magi.

316 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 701. strature qu'à regret & comme par force. Av. J. C. 5c. Tout lui étoit indifférent, hormis sa tranquillité & fon repos, qu'il n'avoit garde de troubler en se faisant des ennemis par une juste sévérité. D'ailleurs étant beau-pére de César, il cherchoit, en usant d'indulgence, à gagner à fon gendre des amis & des créatures.

Pour ce qui est d'Appius, nous vedioule par une nons de le peindre d'après Cicéron avec févérité qui ne convenoit des couleurs qui font aisément connoîpas au reste tre combien le personnage de Résor-

de sa condui-

mateur lui convenoit peu. Il fit pourtant le févére, & força fon collégue à noter avec lui plusieurs chevaliers Romains & Sénateurs: en quoi il rendit service contre son intention à César, qu'il haïsfoit. Car ce furent autant de partifans qu'il lui donna.

Dans les notes qu'il infligea, il suivit différens objets. Entêté des priviléges de la noblesse, à l'exemple de ses ancêtres, qui avoient toujours été fiers & hautains, il crut devoir chasser du Sénat tous les fils d'affranchis. Il en punit d'autres pour leur mauvaise conduite. Ce fut pour cette raison que l'Historien Salluste fut dégradé du rang de Sénateur. Il méritoit cet affront par ses débauches, qui étoient publiques, & qu'il

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 317 n'eut pas de honte d'avouer en plein Sé-Av. I. C. 30. nat, les couvrant seulement de cette indigne & miférable excuse, que ce n'étoit point aux femmes de condition qu'il Hor. Sat. en vouloit, mais à celles du dernier Acron. rang. Ateius, ce Tribun du Peuple qui avoit chargé d'imprécation Ctassus au moment de son départ, fut flétri par Appius, comme ayant attiré à la République une des plus grandes calamités qu'elle eût jamais éprouvées. C'étoit prendre la chose assurément de travers. Ateius étoit coupable d'imprudence & d'emportement : mais il étoit bien innocent de la défaite de Crassus. La superstition avoit dicté ce jugement à Appius. Esprit étroit, il donnoit encore dans toutes ces rêveries, dont on étoit bien revenu dans le siécle où il vivoir. Il se piquoit même d'habileté dans l'art des Augures, dont il avoit fait une étude très-particuliére : & il porta çe foible jusqu'aux derniers momens de sa vie, comme on peut le voir dans Lucain. Ce Censeur attaqua aussi, mais sans succès, Curion actuellement Tribun du Peuple. Je parlerai ailleurs de ce fait.

Tous ces traits de sévérité lui seyoient fort mal. Mais rien n'excita davantage la rifée, que la réforme qu'il voulut

Luc. l. V.

318 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 702, faire par rapport au luxe, dans lequel Av. J. C. 50. il donnoit lui-même beaucoup. Il faut entendre l'agréable & ingénieux Cœlius plaisanter sur ce sujet avec Cicéron. " Savez-vous, lui dit-il, que notre " Cenfeut Appius fait ici des prodiges? » Ses éclars de zêle sont admirables con-» tre les statues & les tableaux. sur la » fixation & la mesure des terres qu'il » nous fera permis de posséder, sur les » dettes. Il s'imagine que la Cenfute est » une lessive capable de tout nettoyer. » Il se trompe. Car en prétendant em-" porter les taches dont il est couvert, » il s'écorche, & s'ouvre même toutes " les veines & les entrailles. Accourez » de par tous les Dieux, & venez rire avec nous d'un tel spectacle : venez » voir Appius réformer le luxe des ta-» bleaux & des statues, «

> Le fruit que la République tira de cette dernière Censure, sut, comme l'on voit, bien médiocre. Elle servit plutôt à aigrir les maux de l'Etat, que

a Scis Applum Cenforem hic oltenta facere i de lines & vifecra aperit. Curre fignis & tabilis, de agri per Deos atque homines, modo, de are alieno acertinie agere? Perfuatus elt el cenfuran lomentum aut rabulis, & fignis agere. nitrum effe. Errare mihi [Cal. ad Cic. Ep. 14.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 319
la guerre civile entre Céfar & Pompée Av. R. - 01.
acheva de renverfer. C'est ce grand évé- Av J. C. 50.
nement que j'ai maintenant à mettre sous
les yeux du Lecteur. Il sur précédé de vives
contestations qui occupérent pendant deux
ans le Sénat, & par le récit desquelles je
dois commencer.





## LIVRE XLIII.

PRÉLIMINAIRES de la Guerre Civile entre César & Pompée. Première Campagne de cette guerre. Ans de Rome 701—703.

## §. I.

La vraie cause de la guerre entre César & Pompée n'est autre que leur ambition. Pompée depuis son troisséme Consultat jouissoit presque d'une autorité absolue dans Rome. Positique de César pour ne se point dessaissir du commandement depuis qu'il en eut été une sois revêu. Il s'étoit plus tems de l'attaquer lorsque Pompée s'en avisa. Mot de Cicéron à ce sujet. Le Consul M. Marcellus propose de révoquer César. Quelques Tribuns & le Consul Suspicius s'y opposent. César gagne à son parti L. Paulus & Curion, désignés l'un Consul,

l'autre Tribun pour l'année suivante. Divers Arrêtés du Sénat, auxquels s'opposent les Tribuns amis de César. Deux mots remarquables de Pompée au sujet de ces oppositions. Vrai point de vue pour juger de la cause de César. Conduite artificieuse de Curion. Sur la proposition de révoquer César, il demande que l'on révoque en même tems Pompée. Modération affectée de Pompée. Curion le pousse à bout. Le Censeur Appius veut flétrir Curion: mais ne peut y réussir. Maladie de Pompée. Fête dans toute l'Italie, lorsqu'il eut recouvré la santé. Deux légions enlevées à César, & transmises à Pompée. Présomption de Pompée. César au contraire prend habilement ses mesures. Les Consuls désignés pour l'année suivante, opposés à César. Il écrit au Sénat. Adresse de Curion pour amener le Sénat au point que vouloit César. Le Consul Marcellus ordonne à Pompée de défendre la patrie contre César. Curion s'enfuit de Rome, & se retire auprès de César. Marc Antoine devenu Tribun remplace Curion. César fait des propositions d'accommodement, L'accord étoit impossible entre César & Pompée, parce que tous deux vouloient la guerre. Nou32

velles lettres de Céfar au Sénat. Le Consul Lentulus anime le Sénat contre César. Décret du Sénat pour ordonner à César de licentier ses troupes. Antoine s'y oppose. Contestation violente. On emploie la forme de Senatusconsulte usitée dans les derniéres extrémités. Antoine s'enfuit. César exhorte ses soldats à venger les droits du Tribunat violés. Avec une seule légion il commence la guerre. Passage du Rubicon. César s'empare de Rimini. Consternation affreuse dans Rome. Pompée accablé de reproches perd la tramontane. Pompée abandonne la ville, & est suivi des Magistrats & de tout le Sénat. Partisans de Pompée & de César comparés ensemble. Caton seul vraiment partisan de la République. Prétendus présages. Mort de Perperna. Pompée fait des levées dans toute l'Italie. Différens chefs, qui agissent sous ses ordres. Négociation entre Pompée & César, peu sincére & infructueuse. Labiénus passe du côté de Pompée. Progrès de César. Il assiége Domitius dans Corfinium. Les troupes de Domitius promettent de le livrer à Céfar. Lentulus Spinther, qui étoit dans Corfinium, obtient sa grace. Domitius veut s'empoisonner. Son médecin lui

donne un soporatif au lieu de poison. César pardonne à Domitius, & à tous ceux qu'il avoit faits prisonniers avec lui. César poursuit Pompée, qui s'enferme dans Brindes. Nouvelles démarches de César vers la paix. Il a quelquefois altéré la vérité des faits dans ses Commentaires. César assiége Pompée, qui passe en Epire. Réslexion sur la fuite de Pompée. César résolu d'aller en Espagne, envoye Valérius en Sardaigne, & Curion en Sicile. Les peuples de Sardaigne chassent Cotta, & reçoivent Valérius. Caton se retire de la Sicile , Sans attendre Curion. Incertitudes & perplexités de Cicéron. César veut engager Cicéron à venir avec lui à Rome, & à paroître au Sénat. Cicéron le refuse. Cicéron, après bien des délais, se rend enfin dans le camp de Pompée. Caton blame cette démarche: avec raison. César vient à Rome, & affecte beaucoup de modération dans ses discours au Sénat & au Peuple. Il ne peut rien exécuter de ce qu'il avoit des-Lein de faire. Il force, malgré l'opposition du Tribun Métellus, le Trésor public, & enléve tout ce qu'il y trouve d'or & d'argent. Sa douceur passe pour feinte : à tort.

## AVERTISSEMENT,

Au sujet des Commentaires de César sur la guerre civile.

E monument le plus complet & le plus authentique que nous ayons sur les deux premières campagnes de la guerre entre César & Pompée, c'est sans doute l'ouvrage connu de tout le monde sous le titre de Commentaires de César touchant la Guerre Civile. Ces Commentaires portent le nom de César : ils font en possession depuis des siécles de passer pour être sortis de sa main : & sues. C.f. Suétone les cire comme composés par lui.

2. 36.

Cependant bien des savans en suspec-tent la légitimité. Les Grammairiens, & ceux dont le goût épuré sent le plus délicatement les finesses de la langue Latine, prétendent y remarquer plusieurs expressions peu correctes, ou du moins qui s'éloignent du bel ufage. Premier moyen d'inscription de faux, & qui en supposant la vérité du fait, est d'une très-grande force : puisqu'il est constant que jamais personne n'a parlé plus purement sa langue, que César.

Juste Lipse, dont le jugement en

AVERTISSEMENT. pareille matière est d'un très - grand poids, autorife ce reproche contre la diction de l'ouvrage dont je parle. 2 Il avoit observé, dans ce prétendu César, dit il, bien des endroits peu dignes du vrai César, Mais de plus il en attaque en général le style, & le tour de la narration. » Combien, ajoute-t-il, la com-» position de cet auteur est-elle lâche, " décousue, & négligée? Il veut plutôt » dire les choses qu'il ne les dit vérita-" blement. Aussi trouve-t-on souvent » chez lui de l'obscurité & de l'embar-» ras. Beaucoup de paroles pour dire » peu de choses; voilà le vice de cet » ecrivain. «

Ces conjectures ne sont pas assurément à mépriser. Mais ce qui les fortifie puissamment, c'est un passage du troisseme Livre, où l'Aureur paroît se Lib. 111. de distinguer visiblement de César. Il s'agit B. Civ. n. 171. de propositions faites par Libon, l'un des Lieutenans de Pompée, pour obtenir une trève. » César, est-il dit tout » de suite, ne crut pas alors devoir rien » répondre aux demandes de Libon: &

1 11 5 01

a Multa in Cefare isto | cere, quâm dicit è itaque | digna. Plus du notavi : Proprium in co scriptore sed universe quâm strigida virtum; dicere multis, nec aut hians & supina fape tota scripto est quâm cere. Dan. 9. "conatur potitis aliquid dir."

326 AVERTISSEMENT.

"nous ne pensons pas à présent qu'il 
"soit fort nécessaire d'en rendre compte 
"à la postérité. "Quibus rebus neque 
tum respondendum Cesar existimavit, 
neque nunc, ut memoria probatur, sai 
causa putamus. Les personnes sont distinguées, aussi bien que les tems: & je ne 
vois pas que l'on puisse douter que l'endroit que je cite ne soit d'une autre main 
que de celle de César.

Le seul tour de la phrase par la première personne, suffiroit pour inspirer de la désiance. Car il ne se rencontre rien de semblable dans les Commentaires sur la guerre des Gaules, où César parle toujours de lui-même en troisséme personne. Cependant ce tour justement sufpect est répété au n. 92. du même Livre troisséme des Commentaires sur la guerre Civile. Ainsi il doit, ce me semble, demeuter pour constant que ce dernier ouvrage n'est point purement de César.

Je dis purement. Car je ne prétens pas étendre mes soupçons au delà de ce qui est exactement prouvé. Après une prescription de tant de siécles, après le témoignage de Suétone, si voisin des tems de la confection de cet ouvrage, quel moyen de l'ôter entérement à Céfat? Il l'a dirigé sans doute : il aura fourni des mémoires : il aura porté son AVERTISSEMENT. 327 attention sur les choses: mais une autre

main a tenu la plume.

Dans cette supposition, je n'ai sait nulle dissiculté de citer ces Commentaires, comme l'ouvrage de César, soit dans mon texte, soit en marge. Il en doit passer l'Auteur, puisqu'ils ont été écrits sous son nom, sur ses mémoires, par ses ordres, & selon son esprit.

SER. SULPICIUS RUFUS. AN. R. 701. M. CLAUDIUS MARCELLUS. AV. J.C. 51.

A vraie cause de la guerre entre La vraie cau-César & Pompée, personne ne se de la guerl'ignore, fut l'ambition de ces deux ri- & Pompée vaux de gloire & de puissance. C'est ce n'est autre que leut amque Lucain a voulu a exprimer en disant bition que César ne pouvoit souffrir de supérieur, ni Pompée d'égal. Mais cette pensée, comme plusieurs autres de ce Poëte plus imaginatif que judicieux, manque de justesse & d'exactitude. Ces deux fameux concurrens, dont la querelle partagea l'Univers, avoient l'un & l'autre pour objet le premier rang. Pompée, qui en étoit en possession, ne vouloit pas en décheoir, & César aspiroit à y monter. Il n'étoit pas homme à se contenter de l'égalité, qui d'ailleurs

a Nec quemquam jam | tem , Pompeiusve paremferre potest Casarve prio- Luc. I. 125.

328 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 701. est impossible & impraticable en politi-Av. J. C. 11. que. Il vouloit primer: & ses sentimens sur ce point ne peuvent être douteux; après la déclaration qu'il en a faite luimême, lorsque passant par un village des Alpes il dit ce mot célébre que j'ai

rapporté en son lieu.

Pompée étoit parvenu à ce premier rang si fort envié, en se ménageant entre le Sénat & le Peuple. Sans se livrer pleinement ni à l'un, ni à l'autre des deux partis, il s'étoit servi alternativement de tous les deux, selon qu'il convenoir aux intérêts de sa fortune & de con sélévriers. Son traisseme Consultation.

rompte de son élévation. Son troisième Consulat puis son troi-apporta quelque changement à sa con-lième consul du le confiance que le presqued'une con sont témoigné en remettant suroité de Sonat lui avoit témoigné en remettant folue dans entre ses mains toute la puissance publissone.

que, il «s'unit étroitement avec cette

que, il s'unit étroitement avec cette auguste Compagnie, & travailla à en mériter l'estime par le bon usage qu'il fit de l'autorité qui lui avoit été conside, & par les mesures essicaces qu'il prit pour rétablir dans Rome la paix & la tranquillité. Lorsqu'il fur sorti de charge, il ne laissa pas de conserver encore un pouvoir qui sembloit inhérent à sa personne. Sans aucun titre de Magistrature civile, & quoiqu'obligé par sa qualité de Proconsul d'Espagne à résider hors

SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 329 de Rome, il donnoit néanmoins le branle An. R. 701. à toutes les affaires, il étoit l'ame de tou- Av. J. C. 51. tes les délibérations. Il régnoit presque, mais par la déférence volontaire que ses citoyens avoient pour lui, & non pas par la force.

Dans ces circonstances si César fûr Politique de revenu à Rome simple particulier, sui-Césarpourne vant le droit & l'usage, il auroit été saistre du cour foumis avec les autres à cette autorité mandement de Pompée, qui étoit appuyée de celle eneu se lura de tout le Sénat. Il étoit craint & dé-foir reveu. testé de cette Compagnie, qu'il avoit c. 30. pris à tâche toute sa vie d'attaquer & d'abaisser, & qu'il avoit surtout traitée pendant son Consulat avec le derniet mépris. De plus sa conduite donnoit tant de prise, & il avoit violé les Loix en tant de maniéres, qu'il appréhendoit d'être mis en justice & condamné. Caton l'en menaçoit ouvertement: & peutêtre cette vûe rouloit-elle dans l'esprit de Pompée. Nous avons observé que sa loi contre la brigue avoit allarmé les amis de César, qui avoient cru qu'elle étoit une batterie dirigée contre lui. Aussi toute la politique de César tendit toujours à ne se point dessaisir des forces qu'il avoit en main. Après avoir obtenu le Gouvernement des Gaules pour cinq ans, il fe le fit continuer pour

330 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 701. cinq autres années. Il se proposoit de Av. J. C. 51. redevenir Conful au bout de dix ans, qui étoit l'intervalle prescrit par la Loi entre les deux Confulats d'un même citoyen. Et pour passer sans milieu du commandement des armées à ce second Consulat, il s'étoit fait accorder le privilége singulier de ne point demander la charge en personne, & de pouvoir être nommé quoiqu'absent. Ces démarches éclatantes dévoiloient

Il se fait par-

tout des créa-si évidemment les desseins de César, Id. ibid. 26-que les moins clairvoyans ne pouvoient pas s'y méprendre. Et tout le reste de. fa conduite se soutenoit. Il n'est point de voie de se faite des créatures, qu'il ne mît en œuvre. De tout tems attentif à se gagner la faveur de la multitude, il donna des Jeux & un repas à tout le Peuple à l'occasion de la mort de sa fille : il commença à construire une place dans Rome, dont le sol, y compris sans doute les édifices qu'il fallut acheter & abbatre, lui couta plus de douze millions cinq cens mille livres : il doubla la paie des Légions: il enrichit ses soldats, par le butin qu'il leur distribuoit sans mefure. En un mot gens de guerre, Magistrats, Rois étrangers, villes situées dans toutes les différentes parties de

l'Empire, il n'omit rien pour mettre,

Sulpicius et Claudius Cons. 431 s'il eût pu, tout l'Univers dans ses in-AN. R. 701. térêts par des largesses immenses. Et Ay. J. C. 51. l'on a eu raison de dire qu'il subjugua les Gaules avec le fer des Romains, & les Romains eux-mêmes avec l'or des Gaules.

Il n'étoit plus tems d'attaquer cettett n'étoit plus puissance si formidable, lorsque Pomtems de l'arquer, lorsque puissance si formidable, lorsque Pomtems de l'arquer, lorsque puissance si formidable puissance si formidab pée s'en avisa. Il avoit fait une première que Pompée faute en se liguant avec César, & en sen avisa. lui donnant moyen d'acquérir de si gran-ron à cesujer. des forces; il en fit une feconde, en se rendant son ennemi. Rien n'est plus judicieux que ce mot de Cicéron, connu de tout le monde : " Plut a aux Dieux, » Pompée, que vous ne vous fussiez » jamais uni à Céfar, ou que vous » n'eussiez jamais rompu avec lui ! Le » premier de ces deux partis convenoit

» à la dignité & à la probité de votre

» caractére, & l'autre à votre pru-» dence. «

Au reste Pompée garda d'abord de Le Consul M. grands ménagemens. Ce sur le Consul Marcellus Marcellus, qui, sans doute de concert proposederéavec lui, fit le premier acte d'hostilité. Suet. Caf. Ce Magistrat, qui avoit l'ame haute & pil. 1. 11. courageuse, publia une ordonnance Dio. L. XL. Plut. Caf.

a Utinam, Cn. Pom- milles! Fuit alterum gra. & Pompe pei, cum C. Cafare focie- vitatis, alterum pruden-tatem aut nunquam cnif-fes, aut nunquam dire-14.

112 Sulpicius et CLAUDIUS CONS.

An. R. 701. par laquelle il annonçoit qu'il mettroit Av J. C. 51 en délibération une affaire d'où dépendoit le falut public : & en conféquence il proposa au Sénat assemblé de révoquer César, & de lui ordonner de quitter le commandement des Gaules au premier Mars de l'année où l'on alloit entrer; & en même tems de l'astreindre à demander le Consulat en personne, & non pas par procureurs. C'étoit porter de rudes coups à César; & il étoit ruiné, si les deux points de la proposition du Consul eussent pu passer, & avoir leur exécution. Mais on fent assez avec quel avantage il pouvoit se défendre fous la fauve-garde de deux Loix, de l'effet desquelles on l'empêchoit de jouir. On lui retranchoit deux ans du commandement qui lui avoit été prorogé par la loi de Trébonius, & on le dépouilloit d'un privilége que lui avoit accordé une autre loi portée par tout le Collège des Tribuns & du consentement de Pompée.

Quelques Avec des couleurs si favorables, il ne Tribum & le sfur pas difficile à Céfar de trouver de contil sulpi-cur i yope-l'appui dans plusieurs des Magistrats.

Non-seulement il y eur des Tribuns qui se déclarérent pour lui : mais le Consul Continue de la c

fe déclarérent pour lui : mais le Conful Sulpicius, homme doux, & qui d'ailleurs par sa profession de Jurisconsulte SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 333 étoit accoutumé à respecter scrupuleu-AM. R. 701-sement tout ce qui portoit le nom de AV. J. C. 31. Loi, s'opposa à son Collégue. Pompée lui-même, toujours dissimulé, toujours porté à tergiverser dans les choses qu'il souhaitoit le plus, affectoit de dire que Marcellus alloit trop loin, & qu'il ne convenoit pas de faire un affront sanglant

République.

Véritablement Marcellus outroit son zêle, & dans certaines occasions il montroit de l'animofité & de l'aigreur. César avoit fait donner à la ville de Côme dans la Gaule Cisalpine le droit du Latium, en vertu duquel ceux qui y avoient exercé la première Magistrature devenoient citoyens Romains. Marcellus voulut priver de ce droit les habitans de Côme, prétendant qu'il leur avoit été accordé sans cause légitime, & qu'ils n'en étoient redevables qu'à la feule ambition de César, & au désir qu'il avoit de se faire des créatures, Peur-être en cela avoit-il raison. Mais il alla jusqu'à faire battre de verges un citoyen de cette ville, qui en avoit été premier Magistrat, en lui ordonnant d'aller montrer à César les marques des coups qu'il avoit reçus. On fait que les

à un homme tel que César, dont les exploits étoient si glorieux & si utiles à la 334 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

Ax. R. 701. ciroyens Romains étoient exemts de Ay. J. C. 51. fouffrir jamais un pareil traitement. Ainfi Marcellus par cette action anéantifloit les priviléges de la colonie fondée par Célat. Mais qu'y gagnoit-il? C'étoit une insulte faire de gaieté de cœur, & sans

aucun fruit.

Pompée, en observant plus de modération à l'extérieur, tendoit au même but. Quoiqu'il eût paru désapprouver la proposition du Consul, il travailloit à la faire réussir pour l'année suivante. Dans cette vûe il fit nommer au Confulat C. Marcellus, cousin de Marcus, & qui étoit dans les mêmes principes. Il crut encore s'appuyer beaucoup en portant au Tribunat le célébre Curion, dont nous avons déja eu occasion de parler plus d'une fois, jeune homme plein de feu & de hardiesse, éloquent au point d'être compté parmi les plus grands Orateurs de son siécle, & qui s'étoit toujours-montré jusques-là ennemi de César.

Celui-ci, pour le moins aussi habile son part L. que son rival, lui opposa une contre-Paulus C. En-Faulus C. Entron, désignés batterie. Il tenta de gagner C. Marcell'aur Consul, lus: mais l'ayant trouvé inaccessible la Paure Tri-la corruption, il se tourna du côté de née suivane. celui qui avoit été désigné Consul avec lui, L. Paulus, & il acheta son silence SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 335 quinze cens mille écus. Paulus reçut cette Ar. R. 701. fomme immense, seulement pour ne Ar. J. C. 51. point agir contre Céar: & il l'employa pian. à élever une Basilique superbe dans Rome, comme s'il eût voulu perpétuer par ce monument le souvenir de sa vénalité & de sa bassesse de sa basses de sa ba basses de sa basses de sa basses de sa basses de sa basses de sa

Curion se vendit encore plus chérement. Il ne tenoit point par le cœur à colle de la cause publique: & il ne s'étoit donnés. La cause publique: & il ne s'étoit donnés. La Pompée que parce que César l'avoit méprisc. Il est étonnant que César ent fait cette saute contre se maximes, lui qui employoit toutes sortes de voies pour s'atracher souvent les derniers des hommes. Il sentit son tort, & ne plaignit point la dépense pour le réparer. Curion avoir ruiné sa fortune par ses débauches, & par ses prodigalités : il devoir plus de sept millions cinq cens val. Man. mille livres. César lui paya toutes ses l'A. s. dettes, & par-là il s'acquit un homme qui le servir d'autant mieux, qu'il affecta, comme nous le verrons, une espéce d'impartialité.

Cependant le Consul M. Marcellus Diversarrefuivoir son plan, qu'il avoit seulement aus soit de sénar, modifié & adouci. Il se conformoit sans potentes tridoute en cela aux avis de Pompée, qui lous amis de ne vouloit point que l'on prit aucun Cal. ad sic. parti au sujet de César avant le premier. Es 2. 336 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 761. Mars de l'année suivante, mais qui Av. J. C. 311 après ce terme pensoit que l'on pouvoit lui donner un successeur. Je ne vois point sur quoi Pompée se fondoit pour croire qu'il lui sût permis de retrancher un an, plutôt que deux, du commandement de César. Mais sa volonté étoit tellement alors la régle de toutes choses, que, comme il eut un voyage à faire à Rimini, on l'attendit pour tenir le Sénat en sa présence; & le dernier Septembre, on forma un Arrêté conforme à ce qu'il souhaitoit.

Il fut dit que les Consuls désignés, L. Paulus & C. Marcellus, au premier Mars de l'année où l'on alloit entrer, mettroient en délibération ce qui regardoit les Provinces Consulaires. (C'étoit une expression mesurée, pour ne pas dire en termes exprès que l'on délibé-reroit sur la révocation de César.) On ajoutoit que ce jour du premier Mars une fois venu, aucune autre affaire ne seroit proposée avant celle des Provinces Consulaires, ni concurremment ayec elle. Et comme on appréhendoit une opposition au Décret qui se formoit actuellement, le Sénat déclaroit qu'aucun de ceux qui avoient droit de s'opposer aux Sénatusconsultes, ne devoit faire

SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS. 377
hire ulage de ce droit dans l'occaion An. R. 701
dont il s'agiffoit. Que si quelqu'un le
faisoit, il seroit regardé comme ayant
attenté au repos & au salut de la République: que l'Arrêté seroit mis sur les
Regêtres: & que le Sénat délibéreroit
sur la conduite qu'il conviendroit tenir
à l'égard des opposans. Toutes ces décharations & ces menaces n'empêchérent
point que quatre Tribuns, & emtre autres C. Pansa, qui avoit servi long tems
sous César, ne fusent leur opposition en
forme.

Par un second Arrêté du même jour, le Sénat tenta d'affoiblir César, en offrant le congé à ceux de ses soldats dont les années de service seroient achevées, ou qui auroient d'autres raisons pour demander à être licentiés. Enfin un troisième Arrêté regardoit le choix des Gouverneurs des Provinces qui devoient être administrées par des Propréteurs, & régloit ce choix conformément aux derniers arrangemens pris sous le Consulat de Calvinus & de Messalla, & ratifiés l'année suivante. La chose étoit donc dans l'ordre. Mais nous avons obfervé ailleurs quelles raifons Céfar prétendoit avoir de se plaindre de ces nouyeaux réglemens. Ces deux derniers Ar-Tome XIII.

338 SULPICIUS ET CLAUDIUS CONS Aw. R. 701. 1êtes eurent le même fort que le premier. Av. J. C. 51. Panfa, & un autre Tribun s'y opposérent.

Il étoit aisé de prévoir que de semblaremarquables de Ponnée au bles oppositions empêcheroient l'effet

de Ponnée au des délibérations que l'on projettoit de oppositions, prendre l'année suivante par rapport à César. Quelqu'un en ayant fait l'objection à Pompée, il se déclara ouvertement par cette réponse : Je ne vois aucune différence pour César, entre refuser d'obéir aux Décrets du Senat, ou empêcher le Sénat de décerner ce qui lui paroit convenable. Et quoi? reprit un autre: s'il veut en même tems être Consul, & avoir le commandement d'une armée? Et quoi? répliqua Pompée avec vivacité : si mon fils vouloit me donner des coups de bâton?

Vrei point de ger de la caule de Céfar.

vue pour ju-la derniére, paroissent dures à Cœlius, qui les rapporte dans une lettre à Cicéron. Mais je ne crains pas de dire qu'elles fixent le vrai point de vûe fous lequel nous devons considérer la conduite de Char, pour en juger saine-ment. Il prétendoit se rendre maître de la République : l'événement l'a fait voir. C'étoit donc un fils qui vouloit donner des coups de bâton à fon pére. Mais infiniment habile, il cache, autant qu'il lui est possible, cet dessein

Ces réponses de Pompée, & sur-tout

Sulpicius et Claudius Cons. 339 odieux. Il se rempare de loix, qu'il fair An. R. 701. passer par la force ou par l'intrigue. Il Av. J. C. 51. s'appuie de l'autorité de Magistrats, dont l'ame vénale se laisse corrompre par ses largesses. Il parvient ainsi à donner une couleur de légitimité à ses ambitieuses démarches. Qu'est-ce que tout cela, sinon les procédés d'un enfant rebelle, qui résolu de désobéir à son pére, & voulant néanmoins éviter la tache de désobéissance, lui ferme la bouche pour l'empêcher de parler ? C'est à la lumière de ces réflexions qu'il faut suivre toutes les chicanes par lesquelles César se défendit encore contre le Sénat pendant plus d'une année, avant que d'en venir à prendre les armes. Pour ne point se laisser éblouir par de vaines apparences, il suffit de se rappeller la maxime favorite qu'il avoit sans cesse à la bouche, l'ayant empruntée d'Etéocle dans Euripide: S'il a faut violer la justice, c'est pour régner qu'il est beau de la violer : en toute autre matière foyez honnête homme.

a Eines yah dinen yah, Ciceron. Nam si violanropanidae nepi kadderen dum est igenandi graaftesier - adada di veresir tid violandum est assiste yans. Ceadeux vers Grees bus pietatem colas, Gic. de son etc. ainst renduis par Off. III. 82

## 340 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS

Av. J. C. 50. L. AMILIUS PAULUS.
C. CLAUDIUS MARCELLUS.

Curion fut l'instrument dont César Conduite artificieuse de se servit pour disputer le terrain sous Curion. Dio. Ap-les Confuls Paulus & C. Marcellus. Ce Tribun, qui avoit beaucoup d'esprit, usa d'adresse pour cacher la turpitude de fon changement de parti. Il demeura fort tranquille pendant les premiers commencemens de sa Magistrature, parlant même souvent contre César, mais jettant à la traverse quelques propos qui devoient déplaire à Pompée, & aux partisans de l'Aristocratie. Bientôt il leur chercha querelle avec moins de ménagement; & afin d'avoir un prétexte de se brouiller avec eux, il mit' en avant diverses Loix, auxquelles il favoit bien qu'ils ne manqueroient pas de s'opposer. L'une de ces Loix regardoit les grands chemins : une autre étoit une Loi Agraire, peu différente de celle de Rullus, qui avoit été rejettée sous le Consulat de Cicéron : une troisième avoit pour objet les bleds & les vivres. Et dans les nouveaux arrangemens qu'il proposoit sur tous ces points,

il se donnoit à lui-même la principale

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 341 administration, & la premiére autorité. AN. R. 704. Le Sénat ne manqua pas de s'élever con-Av. J. C. 30. tre ces Loix. C'étoit ce que le Tribun désroit : il crut par-là être dispensé de tout égard pour une Compagnie, par la-

quelle il se prétendoit lésé.

Il ne voulut pas néannoins paroître sur la prepose le livrer totalement à César. Ainsi lorse sition de 16 que le premier Mars sur venu, & que il douande le Consul C. Matcellus en conformité que l'onrèvouer de l'Arrêté du dernier Septembre pré-tens l'onique en même de l'Arrêté du dernier Septembre pré-tens l'onique cédent eut proposé d'envoyer un nouveau Proconsul dans les Gaules, son collégue Paulus ayant gardé le silence suivant qu'il en étoit convenu, Curion prit la parole. Il loua la proposition du Conful Marcellus, mais il ajouta qu'en mê-

me tems que l'on rappelloit Céfar, il falloit aussi ordonnet à Pompée d'abdiquer le Gouvernement des Espagnes, & le commandement des Légions qui

servoient dans ces Provinces.

On sent combien ce tout étoit spécieux & favorable : c'étoit le langage d'un zèlé Républicain. L'habile Tribun représentoit » que la voie qu'il propositot, pouvoit seule mettre en sureté » la liberté publique. Que si César désarramoit, Pompée avec les forces, qu'il » avoit en main devenoit maître absolu

342 AMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 701. » de l'Empire : au lieu qu'en les rédui-Av. J. C. 50. , fant tous deux à la condition de fim-" ples citoyens, la République n'avoit » plus rien à craindre ni de l'un ni de " l'autre. Mais que si l'un demeuroit " armé, il falloit que l'autre eût dequoi » tenir la balance en équilibre. « Ces confidérations mifes dans le plus beau jour par l'un des hommes les plus éloquens que Rome ait jamais portés, faisoient une grande impression. Le Peuple, auprès duquel Pompée avoit perdu une partie de son crédit par ses loix contre la brigue, approuvoit & louoit Curion, qui servoit ainsi César le mieux qu'il sût possible, en affectant de se montrer neutre, & uniquement attaché aux intérêts de la République.

Je dis qu'il servoit César parfaitement. Car il savoit que Pompée n'abdiqueroit point. Ce n'étoit ni son intention, ni celle des premières têtes du Sénat. Et il saut avouer que la condition n'étoit pas égale, puisque Pompée n'avoit commencé à jouir du Gouvernement des Espagnes que quatre ans après l'année où César avoit pris le commandement des armées de la Gaule. Mais la principale & la plus essentielle distérence venoit de la diversité des caractères & ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 343 de la conduire. On craignoit tout de l'am Av. 3. C. 50. bition effrénée de Céfar : celle de Pompée étoit plus mesurée, plus circonspecte, plus capable de respecter les Loix. La proposition de Curion sut donc rejettée: mais il empêcha par l'autorité du Tribunat dont il étoit revêtu, que celle du Consul ne passat.

Pompée, sur cette attaque que lui Modération avoit portée le Tribun, affecta d'abord affectée de Pompée. Cu. beaucoup de modération. Etant en Cam-rion le poule panie, il écrivit au Sénat » que tout ce à bout. » qu'il avoit de titres & de puissance, » étoit le fruit non de ses sollicitations, » mais de la bienveillance de ses conci-» toyens. Qu'on lui avoit offert, sans qu'il » le recherchât, un troisiéme Consulat, » & la prorogation du Gouvernement » des Espagnes. Qu'il étoit prêt à ren-» dre de bonne grace & de bon cœur, » ce qu'il n'avoit accepté que malgré " lui. " De retour à Rome, il tint de vive voix le même langage: &, comme si en qualité d'ancien ami & de beau-pére de César, il cût été mieux instruit qu'un autre de ses dispositions, il lui attribua la même façon de penser dont il se faifoit honneur à lui-même. Il dit que Céfar las de faire la guerre & de vaincre ne soupiroit qu'après le repos, & ne

344 ÆMILIUS ET GLAUDIUS CONS.

Aw. J.C. 50 défiroit rien tant que de venir à Rome Av. J.C. 50 jouir dans le fein de fa patrie de la récompense de ses travaux, & des honneurs qu'il avoir si bien mérités.

Il ne pensoit rien dans son ame ni de ce qu'il disoit touchant lui-même, ni de ce qu'il avançoit au sujet de César. Mais son but étoit de faire par sa modération un contrasseodieux avec la cupidité de son rival. Il renonçoit à cinq ans entiers de commandement des armées, pendant que César ne vouloit quitter son emploi qui expiroit, qu'en entrant de plein

saut dans le Consulat.

Curion ne fut point la dupe de cet artifice. Il le fomma de réalifer fes promes. fes, en abdiquant fur le champ. Il renouvella les protestations qu'il avoit déja faites touchant l'unique voie d'assurer la liberté publique, qui étoit de dépouiller en même tems Pompée & Céfar de tout commandement. Il exhorta le Sénat à leur ordonner de se démettre sous peine de désobéissance; à les déclarer ennemis de la patrie en cas de refus de leur part; & à lever des troupes pour les réduire. Et comme il sentoit que son avis étoit bien loin de prévaloir, il rompit l'assemblée, sans souffrir que l'on prît aucune délibération au fujet de César.

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 345 Pompée se repentit alors sérieusement AN. R. 701. d'avoir relevé le Tribunat de l'état d'hu. AV. J. C. 501 miliation où Sylla l'avoit mis. Mais il n'étoit plus tems: & tout ce qu'il put faire, ce fut de chercher l'occasion de se venger du Tribun par le ministère du

Censeur Appius.

Car toutes les circonstances portent à Le censeur croite que ce Magistrat étoit d'accord Appius vaue clui pour entreprendre de flétir Cu-rion il avoit beau charm, s'il l'arraque seur y studist.

rion. Il avoit beau champ, s'il l'attaqua peut y réudir. fur les déportemens de sa premiére jeu-nesse, qui avoit toute entiére été livrée au luxe, aux folles dislipations, & à la débauche la plus outrée. Cependant Appius se trouva arrêté tout court par l'opposition de son collégue Pison, & du Conful Paulus, L'autre Conful Marcellus, toujours prêt à agir contre César & contre tous ceux qui lui étoient attachés, reprit l'affaire, & prétendit la porter devant le Sénat. Curion résista d'abord à une façon de procéder entiérement inufitée. Mais ensuite ayant observé que la disposition des esprits lui étoit favorable, il accepta la condition, & se soumit à l'animadversion du Sénat. Il ne se trompa pas dans son espérance. En vain le Conful Marcellus fit contre lui une invective sanglante. La plupart des Séna346 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 702 teurs se déclarérent pour Curion: & le Av. J. C. 50. Consul n'osa pas pousser jusqu'au bour une délibération, qui ne pouvoir rourner qu'à sa honte.

Notation :

Pendant que la querelle entre Pom-

Maladie de Pompée. Fêtes dans toute l'Italie, lorsqu'il eur recouvré la santé.

pée & Céfar s'échauffoit de plus en plus; elle pensa être tout d'un coup terminée par un accident imprévû; c'est-à-dire, par une maladie dangereuse, qui mit Pompée aux pottes de la mort, & qui eût a été très - heureuse pour lui, selon la pensée de Juvenal, si réellement elle l'eût conduit au tombeau pendant qu'il étoit au comble des prospérités & de la gloire, & qu'elle lui eût ainsi épargné les cruelles disgraces, que deux ans de vie de plus lui firent éprouver. C'est

Plut. Pomp. à Naples qu'il fut attaqué de cette maladie: & lorsqu'il eut recouvré la santé, les Napolitains signalérent leur joie par des sêtes & par de solennelles actions de graces aux dieux. Jamais on n'avoir rien fait de pareil pour aucun Romain. Mais l'exemple une fois donné ne se renferma point dans la ville où il avoir pris commencement. Il fur suivi d'abord

Juven. Sat. X.

a Provida Pompeio dederat Campania febres Optandas: fed multæ urbes & publica vota Vicerur Igitus fortuna ipfius & urbis Servatum viclo caput abfulits

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 347 des villes voisines, & ensuite de toute AN. R. 701. l'Italie. Particuliérement sur la route de Av. J. C. 50 Pompée à Rome, lorsqu'il y retourna, nul lieu n'étoit assez spacieux pour contenir la foule de ceux qui venoient au devant de lui. Les chemins, les bourgades, les ports étoient remplis d'une multitude incroyable de personnes de tout âge, & de toute condition, qui offroient des sacrifices, & qui, parmi le vin & la bonne chére, louoient celui que le Ciel leur avoit rendu. Plusieurs ornés de couronnes, & tenant des flambeaux à la main, le recevoient & l'accompagnoient en jettant sur lui des fleurs avec mille cris d'applaudissemens: ensorte que toute sa marche sit un des plus beaux spectacles qui se puissent imaginer.

Ces réjouissances, qui sembloient marquer une si grande estime & un si grand attachement de tous les peuples de l'Italie pour Pompée, lui haussérent infiniment le courage, & peuvent être régardées par cette raison comme une des principales causes de la guerre civile. Jusques-là une prudence, souvent même un peu timide, avoir guidé toutes ses démarches, & en avoir établi la sureré. Mais alors une espéce d'éblouis-

Pν

348 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. R. 701, ment de joie & de confiance fit dispa-AV. J. C. 101 roitte à ses yeux toutes les raisons de craindre & de douter. Il se crut affez appuyé pour pouvoir mépriser César, & il se satta qu'il le détruiroit avec autant de facilité qu'il l'avoit élevé.

Cette idée dont il étoit plein, s'accrut encore par les discours de ceux qui lui amenérent deux Légions qui avoient

servi sous César. Voici le fait.

Le Sénat profitant de la crainte que gions enle- l'on avoit d'une invasion des Parthes en vées à César Syrie, ordonna que Pompée & César fourniroient chacun une Légion pour à Pompée. être envoyée dans cette Province. Cette couleur étoit si bien imaginée & honnête, que le Décret passa fans difficulté & sans opposition. Mais Pompée, pour obéir à ce décret, donna la Légion qu'il avoit prêtée à César après le défastre de Titurius & de Cotta. César étoit obligé d'en fournir une des siennes. Ainsi c'étoient réellement deux Légions qu'on lui ôtoit. Il le fentit : mais avec cette générolité qui lui donna tou-jours un air de supériorité au-dessus de ses adversaires, il renvoya les deux Légions, en faifant à chaque foldat une libéralité de deux cens cinquante deniers. (cent ving-cinq livres.) Ceux

EMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 349 donc que Pompée avoit chargés de lui An. Re 701. amener ces Légions, lui rapportérent que César étoit extrémement hai dans son armée : que ses soldats, fatigués d'une guerre longue & pénible, ne pou-voient souffrir un Général qui ne leur avoit laissé aucun repos : que Pompée n'auroit besoin que des troupes de César, pour le vaincre & pour le ruiner; parce qu'elles l'abandonneroient dès le moment qu'elles auroient mis le pied en Italie. Dans le même tems Labiénus. le plus accrédité & le plus expérimenté des Lieutenans de Céfar, prétoit l'oreille aux follicitations par lesquelles on tâchoit de l'engager à changer de parti, comme il fit réellement dans la fuite.

Ces différens événemens inspiroient Présomption tant de présomption à Pompée, qu'il ne de Pompée. prit aucunes mesures pour assembler des forces capables de résister à un tel ennemi. Il se moquoit même de ceux qui craignoient la guerre : & quelqu'un lui ayant dit, que si César marchoit contre Rome, on ne voyoit rien qui pût l'arrêter : En quelque lieu de l'Italie, répondit Pompée, que je frappe du pied la terre, il en sortira des Légions.

César tenoit une conduite bien op-traire pend posée, Sans faire aucune démarche d'é-habilement fes mesures.

350 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. AN. R. 701. clat , qui pût être prise pour acte d'hof-Av. J. C. 10. tilité, il disposoit toutes choses de façon à se trouver en état d'agir efficacement, dès que le moment en feroit venu. Il avoit pacifié la Gaule, & tout y étoit De B. Gall, parfaitement tranquille. Ses Légions diftribuées dans leurs quartiers n'attendoient que ses ordres. Lui-même il se transporta au commencement de la belle faison dans la Gaule Cisalpine, pour être plus à portée de Rome, & pour avoir l'œil à tout ce qui s'y passoit; mais en se couvrant du prétexte d'appuyer de fa recommandation, dans la poursuite de la place d'Augure, Marc-Antoine qui avoit été son Questeur. Car ce pays étoit rempli de Villes municipales & de Colonies, dont les habitans jouissoient des droits de citoyens Romains, & influoient par conféquent dans la nomination des charges & des Sacerdoces. César apprit, lorsqu'il étoit encore en marche, qu'Antoine avoit été fait Augure. Au défaut donc de ce prétexte qui lui manquoie, il en substitua un autre, & feignit d'être bien-aise de se concilier à lui-même les suffrages des peuples de

ces cantons par rapport au Confulat qu'il devoit demander l'année suivante. Il envoyoit même à Rome plusieurs des EMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 351 officiers & des foldars de fon armée, Am. R. 701. qui prenoient un congé de lui comme Av. J. C. 30. pour leurs affaires particulières. Et l'Hiftoire fait mention entre autres d'un Centurion, qui étant à la porte du Sénat pendant que l'on y délibéroit fur ce qui regardoit Céfar, & apprenant qu'on ne plus. Pomp. vouloit pas lui accorder les délais qu'il & Cef. demandoit, mit la main fur la garde de fon épée en disant: Celle-ci lui donnera

ce que le Sénat lui refuse.

Cétar se croyoit d'autant plus obligé
Les consuls
de se précautionner, que les Consuls
defignés étoient du venue qui venoient d'être désignés étoient du venue repreparti contraire. Ser. Galba, qui avoit p. E. Galla
servi sous lui dans les Gaules comme L'VIII.
Lieutenant Général, s'étoit mis inutilement sur les rangs: & le crédit de Pompée avoit déterminé les susfrages des citoyens en saveur de L. Lentulus & de
C. Marcellus, tous deux peu favorables à César, mais sur-tour le premier, qui
ne gardoit aucunes mesures, & qui se

l'extrémité.
Cependant comme Curion tenoit tout en bride, César crut pouvoir retourner encore dans les Gaules. Il y fit la revue de son armée: il y passa le restre de l'été, & aux approches de l'hiver,

montroit résolu à pousser les choses à

352 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 701, laissant en Gaule huit légions, dont-qua-Av. J. O. 50 tre dans le Belgium, & quatre dans le pays des Eduens, il repassa en Italie, où il avoit distribué la treiziéme légion dans tous les postes importans de la Gaule. Cisalpine.

Sénat.

En arrivant il apprit que les troupes qu'on lui avoit enlevées comme pour les envoyer contre les Parthes, avoient été retenues en Italie, & remifes à Pompée par le Consul Marcellus. C'étoit

une vraie déclaration de guerre. Il dissisuer. Caf. mula néanmoins, & se contenta d'écrire au Sénat pour demander qu'on ne le privât pas du bienfait que le peuple lui avoit accordé, ou que les autres Généraux fussent obligés comme lui à licentier leurs armées. Ce langage, conforme à celui de Curion, ne commettoit point César, comme nous l'avons observé: & de plus Suétone remarque qu'il espéroit, s'il étoit pris au mot, rassembler plus facilement ses vieux soldats, que Pompée ne pourroit lever de nouvelles Légions.

Appian.

Il paroît que cette lettre de Céfar donna lieu à une dernière délibération du Sénat sur les prétentions respectives des deux rivaux, Marcellus tourna la proposition d'une façon conforme à ses

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 353 vûes, & demanda les avis séparément AN. R. 701. fur Pompée & sur César. Le très-grand Av. J. C. 104 nombre opina pour donner un successeur à César, & quand il sut question de Pompée, on lui laissoit le commandement. Mais Curion réunissant ce que le Conful avoit divisé, exigea que le curion pour Sénat sit connoître s'il vouloit que Pon-nat au point pée & César abdiquassent tous deux à que vouloit chest. la fois. L'affaire présentée sous ce point César. de vûe changea de face : & le Tribun eut trois cens soixante & dix voix contre vingt-deux. Marcellus fut au désespoir, & il rompit sur le champ l'assemblée en criant à haute voix : Triomphez donc , & emportez-le sur nous, afin de vous donner César pour maître. Le Tribun au contraire fortit glorieux, & fut reçu du

ronnes.

Marcellus, en congédiant le Sénat, Le Consul avoit dit qu'il ne s'agissoit plus d'écoudonnaire de vains discours, pendant qu'on pée de déseavoyoit dix Légions prêtes à passer les contre César.

Alpes; & que la Pattie avoit besoin d'un désenseur qu'elle pût opposer à leurs attaques. En conséquence de cette déclaration, s'étant fait accompagner des

Peuple avec mille acclamations. On jettoit même sur lui des sleurs comme sur un athlète victorieux qui mérite des cou354 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

An. R. 702. Consuls désignés, pour s'autoriser das Av. J. C. 50. vantage dans l'importante démarche qu'il vouloit faire; il alla trouver Pompée, qui étoit dans un fauxbourg, parce que sa qualité de Proconsul ne lui permettoit pas d'entrer dans la ville; & lui présentant une épée, il lui dit : Nous vous ordonnons d'employer tette épée pour la défense de la patrie contre César : nous vous déférons le commandement de toutes les troupes qui sont en Italie, & le droit d'en lever d'autres à votre volonté. Pompée répondit qu'il obéiroit aux Confuls, ajoutant cependant, A moins qu'il n'y ait quelque chose de mieux à faire. C'étoit fon mot familier; & ce langage marquoit moins irréfolution, qu'un caractére dissimulé, qui aimoit à sauver les apparences, qui craignoit les engage-mens, & qui vouloit toujours se laisser une ressource pour revenir sur ses pas, s'il en étoit besoin. On ne peut douter que dans l'occasion dont je parle Pom-pée ne fût tout-à-fait décidé: & il s'en Cic. ad Au. expliqua de cette façon avec Cicéron; qui revenoit alors de son Gouvernement

VII. 4. & 8. de Cilicie, & avec lequel il eut deux entretiens au mois de Décembre de cette

année.

Cution s'enfuit de Rome. Cution fit encore quelques tentatives

· ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 355 en faveur de Céfar, & voulut empêcher An. R. 702. Av. J. C. 10. Pompée de lever des foldats. Il ne gagna & fe retire rien par ces nouveaux efforts, que d'ai- auprès de cégrir de plus en plus le Sénat contre lui : fai-& comme son Tribunat expiroit, & qu'il craignoit pour sa personne, dès qu'il seroit sorti de charge; il s'enfuit de la vil-

le, & se rendit auprès de César à Ravenne, lui portant toute l'animosité dont il étoit plein, & lui conseillant de mander incessamment ses Légions, &

de commencer la guerre.

Céfar, aussi déterminé que lui, mais plus mesuré & plus prudent, ne croyoit pas qu'il fût encore tems de se mettre en action. Il craignoit l'odieux d'une prife d'armes, qui n'auroit eu pour objet aux yeux de l'Univers que ses intérêts personnels. Il attendoit quelque événement qui donnât une couleur plus spécieuse à fes hostilités contre la Patrie : & il étoit bien aife de paroître avoir épuifé toutes les voies de conciliation, avant que de recourir à la force. Il négocioit donc d'une part, & de l'autre il fuscitoit contre Pompée & contre le Sénat un nouveau Tribun aussi violent & aussi emporté que Curion.

Ce Tribun éroit le fameux Marc-An- Marc-Antoltoine, qui à son retour de Syrie & Tribun rem3,6 ÉMILIUS ET CLAUDIUS CONS.

AN. 8., 701. d'Egypte, s'étoit attaché à la fortune de Av. 3. C. 76. Cétar. Ayant été nommé Questeur, il étoit sur le champ parti pour la Gaule, sans attendre ni décret du Sénat, ni ordre du Peuple, ni décision du sort. 1 Il favoit, selon la remarque très-vraie & très-juste de Cicéron, que le camp de Cétar étoit la seule resource de ceux que l'indigence, que la débauche, que les detres énormes rendoient mécontens

de leur fort & ennemis du repos public. Il s'y conduifit en brave homme, & nous avons eu occasion de faire mention de lui plus d'une fois en écrivant la guerre des Gaules. Devenu cette année Tribun du Peuple par le crédit & par l'argent de César, il employa tout

le pouvoir de sa place au service de celui à qui il en étoit redevable.

Plut. Aaton. Il commença par demander que les deux Légions qui avoient été destinées à marcher contre les Parthes sussent en voyées à Bibulus en Syrie; qu'il stût fair désense à Pompée de lever des soldars; & que ceux qu'il entreprenoit d'enrô-

& que ceux qu'il entreprenoit d'enrocic. ad Air. ler fussent dispensés de lui obéir. Le vii. 8. vingt-&-un Décembre, c'est-à-dire

a Id enim unum in terris egestatis, æris alieni, a. 10. nequitiæ.... persugium

ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 357" douze jours après son entrée en charge, AN. R. 700. il sit une harangue au Peuple, dans la-Av. J. C. 50. quelle il infulta Pompée & le déchira à plaisir, parcourant toute sa vie depuis . sa première enfance. En même tems il faifoit des plaintes sur le sort de ceux qui avoient été condamnés en vertu des loix portées par Pompée dans son troisiéme Consulat. A tout cela il joignit des menaces ouvertes d'une guerre civile. Sur quoi Pompée raisonnant avec Cicéron, cette harangue à la main, lui disoit avec raison : Que 2 fera César, s'il devient l'arbitre des affaires publiques, puisque son Questeur, qui n'a ni argent ni crédit, ose tenir un pareil langage?

Au milieu de tant d'aigreur récipro-céfar fait des que, les négociations, comme je l'ai reopôtions dit, ne laifloient pas de cheminer. Cé-dement far offroit de licentier huit de fes Lé-Plus Cef. Appian. Gions, & d'abandonner la Gaule Tran-Gio af Fam, falpine, pourvû qu'on lui laiflat l'autre VI. 12. Gaule & l'Illyrie avec deux Légions, jusqu'à ce qu'il fût Consul. Ensure par l'entremise de Cicéron, qui pat dessure cute chose désiroit la paix, les amis de Céfar se relâchérent encore, & pro-

a Quid censes sasturum quum hæc Quæstor ejus, ese ipsum, si in possessiomem Reipublicæ venezit, diceres

438 ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS." An. R. 701 mirent qu'il se contenteroit de l'Illyrich

Av. J. C. 10. & d'une feule Légion.

Mais quel moyen qu'il se conclût un L'accord étoit impolitiaccord entre deux hommes qui l'un &far & Pom-l'autre vouloient la guerre. Les offres pée, parce de César ne prouvent point du tout en vouloient la lui une intention fincère pour la paix. S'il l'eût désirée sérieusement, il avoit guerre. une voie sûre d'y parvenir. C'étoit de renoncer à ses Gouvernemens, à con-

VII. 9.

Cic. ad Att. dition d'être fait Consul. Ciceron declare expressément, que s'il s'en fût tenu là, il n'étoir pas possible de lui refuser sa demande. Aussi César ne se réduisitil jamais purement & simplement à ces termes. Pompée de son côté n'avoit pas moins d'éloignement pour la paix. Il se voyoit écrasé, si César devenoit Conful : tellement qu'il étoit résolu en ce cas de quitter Rome, & d'aller dans son Gouvernement d'Espagne.

Les dispositions de Pompée & de Céfar, pour la guerre, étoient donc à-peuprès les mêmes; avec cette feule différence, que Pompée, qui avoit pour lui toute la majesté de la République, & qui ne doutoit pas que le bon droit ne fût de son côté, prétendoit donner la loi, montroit de la roideur, & ne cachoir point la résolution où il étoit de ÆMILIUS ET CLAUDIUS CONS. 359
recourir à la force pour obliger Céfar à Am. R. 70:, fe foumettre aux volontés du Sénat : Av. J. C. 50: au lieu que celui-ci, profitant des intentions connues de fon rival, faifoit fans cesse des avances, qu'il savoit bien devoir être reburées; espérant mettre ainsi Pompée dans son tort, & donner luimème à ses procédés un air de modération, au défaut de la justice qui manquoit à sa cause.

Les choses étoient dans cette situation, lorsque C. Marcellus & L. Lentulus prirent possession du Consulat.

C. CLAUDIUS MARCELLUS. AN. R. 703. L. Cornelius Lentulus. Av. J. C. 49.

Le premier jour de Janvier, Curion arriva à Rome avec des lettres de Cédar adressées au Sénat, qui portoient des propositions très-douces à & très-div. Il. Dio, l. XLL modérées, au jugement de celui qui les faisoit, c'est-à dire apparemment, conformes aux conditions d'accommodement proposées en dernier lieu, telles que je viens de les rapporter. Ces lettres furent très-mal reçues, jusques-là que les Consuls, ne pouvant les supprimer, parce qu'elles leur ayoient crè tendues

e (Cafat) expediabat responsa. Cuf. de B. Civ.

والكرواء المالات

Av. R. 703. Par Cution en plein Schat, vouloient Av. I. C. 49- au moins les renvoyer fans les ouvrir : & les Tribuns Antoine & Q. Cassius

eurent besoin d'employer tout le pouvoir de leurs charges pour obtenir qu'on en fît lecture. Après qu'elles eurent été

Le consul lues, le Consul Lentulus proposa de Lentulus aninue le senat délibérer, non sur ce qu'elles contecontre César, noient, mais sur l'état présent des affai-

roient, mais tur l'état prefent des anaires, & sur les mesures qu'il convenoit prendre pour la sureté de la République. Il exhorta les Sénateurs à opiner avec vigueur & avec courage, leur déclarant en même tems que s'ils mollissoient, il sauroit bien prendre son parti, & trouver les moyens de se réconcilier avec César.

Il disoit vrai. César eût été charmé de le gagner : & il poursuivit si obstinément ses sollicitations & ses ofres ' auprès de lui, que dans le tems même s' que la guerre étôt ouverte. & les ar-

Vell. II. 9, que la guerre étôit ouverte, & les armées en préfence dans l'Epire, Balbus négocioit encore par ordre de Céfar avec Lentulus, & passa pour ce sujet dans le camp de Pompée au péril de sa liberté & de sa vie. Lentulus étoit bien dans le cas d'ouvrir l'oteille aux promesses de César. Ses affaires ruinées ses dettes excessives, l'y invitoient puisses

famment.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 361 famment. Mais il se persuadoit que la An. R. 703victoire ne pouvoit abandonner Pompée, Av. J. C. 43& c'étoir de ce côté que les espérances
d'une haute fortune lui paroissoient plus
certaines. Par ce motif, il demeura toujours intraitable, & César le nomme
comme avant contribué olus qu'aucun

comme ayant contribué plus qu'ancun autre à la rupture.

Métellus Scipion, beau-pére de Pompée, ne pouvoit manquer de suivre le même plan. Caton ne vouloit point entendre parler de mettre en compromis les intérêts & la majesté de la République. Ainsi, malgré quelques avis plus Décret du doux, & qui tendoient au moins à tem senat, your poriser, il passa à la pluralité, » Qu'il cétar de lie se feroit enjoint à Cétar de licentier ses centier ses troupes vi troupes avant un certain jour qu'en » lui fixoit; & que s'il n'obétisoit pas.

» lui fixoit; & que s'il n'obéissoit pas, » il seroit déclaré coupable d'arrentat

n contre la République. a Antoine & Q. Caffius firent leur op-Antoine & Q. Caffius firent leur op-Antoine & Poficion à ce décrer. Alors la querelle oppose contre recommence. Le Consul propose de dé-lente. libérer sur le parti qu'il faut prendre pour réduire les Tribuns opposans. C'est à qui opinera le plus sortement contre eux. Les Tribuns se retranchent dans le droit inviolable de leur charge. Ensin

la nuit sépara les combattans. Les jours Tome XIII.

362 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. Aw. R. 701. suivans la contestation se renouvella, & Av. J. C. 49. dura jusqu'au sept Janvier. Pendant cet espace Pison Censeur & beau pére de César, L. Roscius Préteur, qui avoit servi sous le même César dans les Gaules, s'offrirent de l'aller trouver pour l'instruire des dispositions du Sénat. Leurs offres furent rejettées : les Tri-buns furent menacés des dernières violences : & l'on recourut à cette forme On employe de Sénarusconsulte, qui n'étoit d'usage la forme de sénaruscons que dans les plus grandes extrémités, suite usitée. Il sur dir : » Que les Consuls, les Pré-dans les derts. miéros exté- » teurs, les Tribuns du Peuple, & les mités. Antois » Proconfuls qui se trouvoient près de " Rome, (ce qui comprenoit Pompée & Cicéron) étoient chargés de veiller à » la sureté de la République. « Après cet éclat Antoine & Cassius avoient tout à craindre. Ils s'enfuirent de nuit avec des habits d'esclaves dans une voiture de louage, & ne s'arrêtétent qu'à Rimini. Curion & Cœlius les suivirent. Alors on fit la distribution des Provinces, qui étoit arrêtée depuis plus d'un an par l'opposition des Tribuns. On nomma

deux successeurs à César, L. Domitius Ahénobarbus pour la Gaule Transalpine, M. Considius pour la Cisalpine, Métellus Scipion eut le département CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 365
de Syrie, que quirtoir Bibulus. Je par-Ar. A. 705.
lerai des autres à mesure que l'occasson Av. J. C. 49.
s'en présentera.

Les ennemis de César, en mettant césarezhorles Tribuns en péril, lui fournissoine le <sup>12</sup> se soldan prétexre qu'il attendoir depuis hong-droits du Tritems. Il croir alors à Rayenne, de miére bunat violèt.

rems. Il étoit alors à Ravenne, dernière bunat violés. place de son Gouvernement, & il ne fut pas plutôt instruit de ce qui s'étoit passé à Rome, qu'il assembla ce qu'il avoir de soldats autour de lui, c'est-àdire, la treiziéme Légion. Dans le difcours qu'il leur fit, il n'insista sur rien avec plus de force que sur les droits de la puissance du Tribunat violés en la personne d'Antoine & de Cassius. Il se plaignit, comme il le rapporte lui-même, du nouvel exemple qu'introduisoient dans la République ceux qui arrétoient & étouffoient par la terreur des armes l'opposition des Tribuns. Il ajouta que Sylla, qui avoit pris à râche d'affoiblir & presque d'anéantir le Tribunat, lui avoit laissé néanmoins la liberté de l'opposition; & que Pompée, qui se faifoit honneur d'avoir rétabli cette charge dans toutes ses prétogatives, lui ôtoit même celle dont elle avoit toujours joui.

C'est donc avec grande raison que

364 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS,
AM. R. 703. Cicéron rend Antoine responsable des
Av. J. C. 42 maux de la guerre civile. Il outre sans
doute les choses, selon la remarque de
Plurarque, lorsqu'il l'accusse à d'avoir
été la cause de cette guerre malheureuse,
de même qu'Héléne l'a été de celle de
Troie. Mais ce qui est exactement vrai,
c'est qu'Antoine fournit à César le prétexte le plus plausible, & le plus capable d'imposer à la multitude; un prétexte nécessaire, sans lequel César autoiteu peut-être de la peine à prendre un parti
extrême, ou du moins à se faire suivre de

extrême, ou du moins à fe faire suivre de tous ses soldats.

Il falloit bien qu'il craignst de trouver de la difficulté à les persuader, puissent ces qu'au tapport de Suétone, dans la harangue qu'il leur fit le lendemain à Rimini, il employa les priéres les plus humbles, il recourut aux larmes, il déchira ses habits par-devant, pour exprimer l'excès de sa douleur, & la grandeur du péril où il se trouvoit. César ne dit rien de semblable dans le récit qu'il fait de ce qui se passa à Ravenne, & il omet entiérement sa harangue de Rimini. Mais on sait affez qu'il supprime

a Ut Helena Trojants, atque exitii fuit. Cic. Phil. fic iste huic Reipublicæ II. n. 55.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 365 bien des choses: & le passage du Rubi-An. R. 703. con, si célébre chez tous les autres Hi-An. J. C. 49. stotiens, n'est pas mentionné dans ses Commentaires.

Après qu'il eut cessé de parler de- Avec une vant la Légion assemblée par ses ordres seule Légion dans Ravenne, les officiers & les sol-la guerre. dats lui témoignérent avec de grands cris qu'ils étoient résolus à défendre l'honneur de leur Général, & à venger les injures des Tribuns. Il accepta leurs offres, & avec cinq mille hommes de pied & trois cens chevaux, il entreprit, selon l'expression de Tite-Live, qui nous a été conservée par Otose, d'attaquer oros vi. 15. l'Univers. C'éroit sa maxime & sa pratique constante; comme on le fait de mettre dans la célérité la principale efpérance de ses succès : & il étoit convaincu que dans l'occasion dont il s'agit . il lui seroit plus aisé d'effrayer avec peur de forces en se montrant au moment où il n'étoit point attendu, que de vaincre en se donnant le tems de faire de grands préparatifs. Ainsi se contentant d'écrire à ses Lieutenans en Gaule de lui amener ses I égions qu'il y avoit laissées, il résolut de commencer la guerre en allant surprendre Rimini, qui étoit la première place d'Italie qu'il ren-

Q ii

366 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
AN. R. 703 controit au fortir de fon GouverneAy. J. C. 49 ment.

Le secret étoit nécessaire pour réussir. C'est pourquoi il sit partir à petit bruir fes dix cohortes fous les ordres du fils d'Hortenfius. Pour lui il refta dans la ville, assista à un spectacle qui s'y donnoit, considéra le devis d'une école de gladiateurs qu'il vouloit bâtir, & sur le foir il se mit à table en grande compagnie. Mais lorsque la nuit commençoir, il se déroba sous prétexte d'indisposition, fortit de Ravenne fans être vû, & ayant pris des mulers au moulin le plus prochain pour les atteler à fa chaife, il enfila une route détournée dans laquelle il s'égara. Au point du jour il trouva un guide, à l'aide duquel il atteignit ses cohortes proche du Rubicon, petit ruisseau qui bornoit sa Province, ensorte qu'il ne pouvoit le passer, fans contrevenir aux Loix, & fans lever le masque.

Passage du Rubicon.

Quelque décidé qu'il fût, & quoique fans contredit le plus audacieux des hommes, l'idée des maux qu'il alloit caufer à l'Univers, & des périls auxquels il s'expofoit lui-même, se présentant à son esprit en ce moment critique, l'esfraya, & suspendit un peu son activité.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 367 vité. Il s'arrêta fur le bord, & se tour-An. R. 701. nant vers ses amis, parmi lesquels étoit Av. I. C. 49. le célèbre Asinius Pollion, il leur dit: Nous a pouvons encore revenir sur nos pas. Mais si nous passons e ponceau, il saudra pousser l'entreprise jusqu'au bout par la sorce des armes.

Suétone rapporte un prétendu présage arrivé dans cet instant. Un homme d'une taille & d'une grandeur extraordinaire parut tout d'un coup assis dans le voisinage, jouant d'une flûte champetre. Autour de lui s'amassérent pour l'entendre non-seulement les pâtres, mais des foldats & des trompettes. Cet homme saisit la trompette de l'un de ceux qu'il voyoir près de lui : il l'emboucha, fonna la charge, & passa à l'autre bord. Si ce fait est vrai, ce pourroit bien être une avanture ménagée exprès par César pour encourager ses troupes. Quoi qu'il en soit, il s'écria aussitôt: Allons 6 où nous appellent les présages des Dieux , & l'injustice de nos ennemis. Le fort en est jetté. C'est ainsi qu'il fit cette décisive & hasardeuse dé-

a Etlam nunc regredi poffumus. Quòd fi ponticulum transferimus, omnia armis agenda erunt. Suer. Cof.; 31. dlea.

AN. R. 703, marche, s'étourdissant lui-même sur les Av. J. C. 49. fuires horribles qu'elle devoit avoir : femblables, dit Plutarque, à un homme qui ferme les yeux, & s'enveloppe la tête, pour se cacher la vûe de l'abîme où il va se précipiter.

Céfar s'emmini.

César ayant passé le Rubicon, marpare de Ri-cha droit à Rimini, & s'en empara. Ce fut là qu'il trouva les deux Tribuns, Antoine & Cassius: & il eut grand soin de les faire voir à ses soldats dans l'équipage servile qu'ils avoient été obligés de prendre pour se sauver plus sûrement. Ce spectacle anima de plus en plus les troupes, qui firent à leur Général de nouvelles protestations de le suivre en quelque lieu qu'il voulût les mener.

Consternadans Rome. Pompée accaches perd la tramontane.

Ce que César avoit prévû arriva. La tion affreuse consternation fut affreuse dans Rome, à la nouvelle de la furprise de Rimini. On blé de repro- ne s'en tenoit point à la réalité du mal qui étoit déja affez grand. On s'imaginoit voir incessamment César aux portes de la ville avec ses dix Légions, & des nuées de Gaulois & de Germains. Pompée lui-même perdit la tête. Il avoit autour de lui plus de troupes que fon

> a Diwes as wiec Budos | hopicup , x) wapanabud. desirtes axaris ano unun. peres mode a' deirer. Plus.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 369 rival. Mais il fut tellement fatigué & AN. R. 703. harcelé par les reproches qui l'assail-Av. J. C. 49. loient de toutes parts, qu'il ne put conserver cette tranquillité si nécessaire dans les grandes occasions, ni prendre une résolution digne de son courage & de sa prudence. C'étoit à qui l'accableroit de plaintes sur le passé; sur ce qu'il avoit Îui-même élevé. Céfar à ce haut dégré de puissance qui le rendoit actuellement redoutable à la patrie; fur ce que n'étant point en état de lui résister, il avoit refusé toute voie d'accommodement. On lui demandoit où étoient les forces qu'il devoit avoir assemblées. Car dans la penfée où l'on étoit que César avoit avec lui fes dix Légions, on auroit voulu en voir pour le moins autant à Pompée : & comme il en étoit bien loin, Favonius, par une allusion insultante au mot qui lui étoit échappé quelque tems auparavant, l'exhortoit à frapper la terre du pied pour en faire sortit des soldats.

Il est vrai que Pompée étoit bien en faute à cet égard. Il avoit annoncé au Sénat dix Légions toutes prêtes : & dans le moment du besoin rien ne paroissoit qui se rapporrât à une si belle promesse de sorte qu'interrogé sur cet article par Volcatius Tullus homme Consulaire, il

370 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
AN. R. 701. répondit d'un air embatrassé qu'il avoit.
Av. J. C. 49 les deux Légions venués de la Gaule, & de plus environ trente mille hommes de nouvelles levées, qu'il ne s'agissoir plus que d'assembler au drapeau. Sur cette réponse Tullus s'écria, Vous nous avez trompés, Pompée: & il proposa d'envoyer

Plue. Pomp.

des députés à Céfar. Caton lui-même contribua à chagriner Pompée par une réflexion qui n'étoit plus de faison. Car comme on admiroir avec quelle pénétration & quelle fagacité ce généreux & éclaire Républicain avoit prédit long-tems auparavant ce que l'on voyoit enfin arrivé , Oui fans doute, dit-il: si vous aviez voulu m'en croire, vous ne seriez point réduits aujourd'hui ni à craindre un seul homme, ni à mettre vos espérances en un seul. En effet Caton de tout tems avoit fait sentir la nécessité d'être en garde contre César. Mais furtout dans une occasion où celuici avoit écrit au Sénat une lettre de reproches & d'invectives contre lui; après qu'elle eut été lue, Caton prit la parole, & ayant réfuté sans peine de vaines & frivoles accusations, il retomba sur César, & développa tous ses projets & tout son plan avec autant d'exactitude; que s'il avoit été non pas son enneCLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 371
mi, mais son confident & son complice: Am. R. 721.
& il conclut que ce n'étoit point les An. J. C. 49.
Germains & les Celtes, mais César,
qu'ils devoient craindre, & contre qui
il leur étoit important de se précautionner. Ce sont ces avis réitérés, dont Caton reprochoit alors à Pompée de n'avoir pas fait son prosit. Vous avez pensé
plus juste touchant l'avenir, lui dit Pompée: & moi, j'ai suivi davantage les mouvemens de l'amitié.

Au reste quelque opposition qu'eut Caton aux puissances & aux commandemens contraires aux Loix, il ne s'opiniâtra point ici mal-à-propos, & il confeilla de remettre toute l'autorité entre les mains de Pompée, disant qu'il appartenoit aux mêmes hommes de faire les grands maux, & d'y apporter les remédes. Cet avis sut suivi : & l'on rendit en même tems un Décret portant qu'il y avoit tumulte; c'est-à-dire, que la guerre étoit ouverte, & la ville en danger, enforte qu'il falloit que tous les citoyens sussente en armes.

Le premier usage que fit Pompée du Pompée commandement suprême qui venoit de ville, & cfi lui être déféré ou confirmé, ce fut d'a-suivides Mabandonner Rome, & d'ordonner à tous siftats & de bandonner Rome, & d'ordonner à tous siftats & de le suivre,

Q vj

AN. R. 703. avec déclaration expresse qu'il regarde-Av. J. C. 49. roit comme étant du parti de César

quiconque demeureroit dans la ville.

Cette, réfolution paroiffoit défefpérée.

En vain râchoit-il de la colorer de l'exemple de Thémistocle, qui en avoit fait autant par rapport à Athénes, à l'approche de l'armée des Perfes. Il avoit

proche de l'armée des Perfes. Il avoit beau faire valoir avec emphase la maxime, que la Patrie ne conssiste point dans les murs & dans les édifices. On ne se payoit point de ces raisons. Cependant en même tems que l'on blamoit la conduite du Général, on ne pouvoit hair sa personne: & ce jour peut même passer pour un des plus glorieux de la vie de Pompée, puisqu'avec lui fortirent de Rome toutes les personnes les plus illustres de l'Etat. La suite & l'exil en la compagnie de Pompée leur tenoit lieu de la patrie, & Rome fans lui n'étoit plus pour eux que le camp de César.

Je ne décrirai point ici le tumulte & le défordre de cette fuite, qu'il est aifé de se figurer. Je remarquerai seulement cette circonstance singuliére, que pendant que ceux qui étoient dans Rome s'esforçoient d'en sortir en hâte & à pas précipités, de toutes les villes voisines on s'y retiroit avec le même empresse.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 374 ment pour éviter les approches de César An. R. 705. & de son armée : & dans toute cette Av. J. C. 49. partie de l'Italie les chemins étoient couverts d'une multitude infinie d'hommes & de femmes qui se heurtoient par, une espèce de mouvement de flux & de reflux.

Les Confuls quittérent Rome, avant même que d'avoir fait les facrifices & les cérémonies de Religion que le devoir de leur charge exigeoit; ce qui n'étoit jamais arrivé. Les Préteurs, les Tribuns du Peuple, au moins pour la plus grande partie, les personnages Consulaires, en un mot presque tous les Sénateurs suivirent Pompée d'un concert si unanime, que quelques-uns même de ceux qui étoient attachés à César furent entraînés par le torrent. Il n'y eut pas jusqu'à Pison son beau-pére, qui ne sortit de Rome

avec les autres. Ainsi toute la dignité de la République se trouva dans le parti de Pompée, Pompée & de mais toute la force étoit avec César. Je rés ensemble. ne parle pas seulement de ses Légions. Caton seul Depuis long-tems il étoit la ressource de sisan de la tous ceux qui étoient ou prévenus de République. crimes, ou endettés; & de toute la L. VIII. ad jeunesse débauchée. Ceux dont les affai- Fam. Ep. 14res n'étoient point tellement délabrées, 27.

An. R. 701. qu'il ne fût possible de les remettre, il Av. J. C. 49. les aidoit de son argent & de sa protection. Aux autres, dout la mifére ou les crimes étoient portés à l'extrême, il leur disoit nettement qu'il leur falloit une guerre civile. Il s'étoit fait ainsi un nombre infini de créatures, tous gens de main, audacieux, & qui n'avoient d'espérance qu'en lui. On conçoit aisément quelle force & quel foutien donne à un parti un pareil assemblage. » La a cause de César, disoit Cicéron, » n'a point d'appui du côté de la justice. » De tout autre côté elle a tous les ap-» puis & rous les avantages imagina-» bles. «

Parmi b tant de citoyens, les uns partifans de Céfar, les autres de Pompée, on cherche un partifan de la République: & peut-être feroit-il difficile d'en découvrir un autre que Caton. J'emprunte cette réflexion de Sénéque, qui la développe parfaitement. » Si vous » voulez, dit-il, vous repréfenter à » yous-même un fidéle tableau de ces

a Caufam folum illa Pompeium, folus Caro caufa non habet : ceteris fecir aliquas & Reipublirebus abundat. Cic. ad Att. VII. 3.
b Quum alii ad Cafagieneu temporis, viicbis rem inclinaeut, alii ad lilinc pleben, & omnem

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 375

se tems-là, vous verrez d'un côté le peu An. R. 705;

ple, & toute la multitude de ceux que Av. J. C. 49;

» le mauvais état de leur fortune rend » avides d'un changement; de l'autre, » les Grands, l'ordre des Chevaliers, » tout ce qu'il y avoit d'illustre & de » respectable dans la ville; au milieu, » Caton & la République seuls & aban-» donnés de tous. « Caton en effet n'étoit guéres plus content de Pompée que de César, puisque, s'il étoit résolu de se donner la mort au cas que ce dernier sur vainqueur, il avoit pris son parti d'aller en exil si c'étoit le premier.

C'est ce qui nous découvre un nouveau défaut de justesse dans ce sameux vers de Lucain, censuré d'ailleurs avec raison pour l'absurde impiéré avec laquelle il balance l'approbation des Dieux par celle d'un homme. » Les 2 Dieux, » dir -il, ont jugé en faveur du parti » vainqueur : mais le vaincu a eu l'avan, rage de plaire à Caton. « Il ne lui plaifoir en aucune maniére : seulement dans la nécessiré d'opter, il lui sembloit le moins mauvais. Du reste tout l'assi-

erccium ad tes novas vulgum', hine optimates & Canona. Sen. Ep. 104. Equefren ordinem, quidquid erat in civitate lecti & fanchi duos in medio

Av. J. 791, geoit, tout le défoloit. Il voulut même Av. J. C. 49 que son extérieur annonçât la douleur dont il étoit pénétré. Car du jour que

Plu. Car. la guerre commença jufqu'à fa mort, il laissa croître ses cheveux & sa barbe; il ne mit plus de couronne sur sa tête, selon l'usage qui se pratiquoit dans les repas: en un mot il porta sur sa personne toutes les marques d'un deuil amer & d'unne vive affliction.

Prétendupré. Je ne rapporterai point ici les prétenfages. Mort dus prodiges qu'accumulent les anciens de Perpena. Ecrivains aux approches d'une guerre fi rerrible. Il est peur-êrre plus urile d'ob-

Ectivains aux approches d'une guerre fi terrible. Il est peut-être plus utile d'obferver que les esprits frappés de terreur, & par-là plus disposés à la superstition, tournoient en présages les événemens mêmes les plus simples & les plus naturels à les pares que Perreure propurer propurer.

Plin. VII. turels. Ainsi parce que Perperna mourut <sup>AP</sup><sub>Pal. Max</sub> alors âgé de quatre-vingt-dix-huit ans , VIII : 13. resté le dernier de tous ceux qu'il avoit Dio, L XLI. vû Sénateurs étant Consul, & n'en lais-

fant que sept de ceux que trente-sept ans avant le tems où nous en sommes Censeur avec Philippe il avoit mis sur le tableau du Sénat, on jugea que sa mort dans ces circonstances annonçost la ruine du Sénat, & un changement de gouvernement.

Pompée fait Pompée en fortant de Rome tira du

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 377 côté de la Campanie, réfolu de gagner An. R. 7614, la Pouille, où étoient les deux Légions Av. J. C. 49. qui avoient été enlevées à César. Il ne toute l'ita fe fioit pas beaucoup aux foldats de ces Chefs qui Légions, & il craignoit qu'ils n'eussent ses ordres. conservé de l'attachement pour leur ancien Général. Sa ressource étoit donc de faire des levées de toute part dans l'Italie, & de s'y soutenir s'il étoit possible, ou à toute extrémité de passer la mer, pour avoir le tems d'assembler de tous les pays qui sont à l'Orient des troupes nombreules & affectionnées. Car fon nom étoit grand dans ces contrées, où il avoit fait de si glorieux exploits. Mais il cachoit soigneusement cette derniére idée, qui auroit décrédité ses armes, & il ne montroit que le dessein de désen-dre l'Italie. Plusieurs Chess sous ses ordres en occupoient les différentes régions, & y enrôloient le plus de monde qu'il leur étoit possible. Cicéron étoit chargé des côtes de la Campanie. Mais plein d'amour comme il étoit pour la paix, il ne se portoit pas avec beaucoup de chaleur à toutes les opérations qui avoient rapport à la guerre. Il avoit pour objet de se rendre médiateur entre les deux partis, tant qu'il resteroit quelque espérance d'accommodement. Lentulus

Av. R. 703. Spinther, P. Attius Vatus, Domitius Av. J. C. 49. Ahénobarbus, & quelques autres servoient la cause avec plus de vivacité, mais non pas avec plus de succès, comme nous aurons bientôt lieu de le raconter.

Négociation frudusule.

Pendant que César étoit encore à entre Pompée Rimini, un jeune homme de ses parens fincere & in- & de son nom, & le Préteur Roscius vinrent lui porter des paroles de paix. Quoiqu'ils ne fussent pas députés expressément, cependant Pompée les avoit chargés de lui faire des complimens, & même des espéces d'excuses. Il leur avoit dit » que ce n'étoit point inimitié contre » César qui le faisoit agir, mais unique-» ment le zêle pour la République, dont » il avoit toujours préféré les intérêts à » toute liaison particulière. Qu'il étoir » digne de César de suivre les mêmes » principes dans sa conduite, & de ne » pas faire tort à l'Etat pour vouloir se » venger de ses ennemis. « Il est visible que Pompée en faisant une pareille démarche vouloit entamer une négocia-tion, moins sans doute dans le dessein de parvenir à la paix, que de gagner du tems, parce qu'il se trouvoit pris au dépourvû, & que les levées ne se faisoient pas avec autant de facilité, & de

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 379
bonne volonté de la part des peuples, An. R. 703.

qu'il l'avoit espéré.

César, qui n'avoit pas de meilleures intentions pour la paix, voulut néanmoins se faire honneur de la désirer. Il remit au jeune L. César & à Roscius de nouvelles propositions, qu'il rapporte ainsi lui-même : " Que Pompée aille en " Espagne : que \* toutes les armées » soient licentiées: que dans toute l'Ita-» lie on mette les armes bas ; que l'on » écarte tout ce qui ressent la terreur & » la violence: que les élections des Ma-» gistrats se fassent avec une liberté en-» tiére, & que la République soit ad-» ministrée par l'autorité du Sénat & du » peuple. « Pour convenir des détails de l'exécution, il demandoit une entrevûe avec Pompée.

Cicéron explique davantage quel-Cic.ad Fam, ques-uns de ces articles. Selon lui Céfar XVI. 11. promettoit de céder la Gaule Tranfalpine à Domitius, la Cifalpine à Confidius. Il renonçoit au privilége qui lui

dius. Il renonçoit au privilége qui lui avoit été accordé de demander le Confulat par procureurs, & il déclaroit qu'il

<sup>\*</sup> Le texte de Céfar por- fautif. Je lis cuncti au lieu te ipfi exercitus dimittan- d'ipfi.
tut : ce qui est visiblement

480 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703. viendroit le folliciter en personne, &

Av. J. C. 49. felon toutes les régles.

Ces propositions avoient un air de modération, & Cicéron en espéroir quelque succès. Il lui sembloit que César commençoit à avoir honte de ses emportemens, & il favoit que Pompée étoit peu content des forces qu'il avoit fous sa main. Mais bientôt ses espéran= ces s'évanouirent. Pompée exigeoit pour préliminaire, que Céfar rentrât dans l'ordre, & abandonnât Rimini, & les autres postes qu'il avoit occupés hors de sa Province. Car-pendant le cours de la négociation il avoit toujours poufsé la guerre. César au contraire vouloir que Pompée & les Consuls commencassent par interrompre les levées qui se faisoient sous leurs ordres, & par renvoyer les troupes qu'ils avoient déja afsemblées. De plus Pompée promettoit bien d'aller en Espagne, mais il ne fixoit point de terme. Enfin sur l'entrevûe demandée par Céfar, il ne faisoit aucune réponse. César se prétendit donc en droit de rompre la négociation. Il sit courir par toute l'Italie une espèce de manifeste, où il étaloit ses raisons de la façon la plus spécieuse, & portoit même

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 381 un défi à Pompée, qu'il accusoit de re-Aw. R. 753i culer; & de craindre les éclaircissemens. Av. J. C. 494. C'est sans doute dans cette piéce que par un trait de son habileté accoutumée & de son attention à se concilier les esprits, il déclaroit qu'il regardoit comme étant à lui tous ceux qui ne seroient pas e-75. contre lui. Cette politique étoit d'autant mieux entendue, que Pompée tenoit un langage tout contraire, & protestoit qu'il traiteroit en ennemis tous ceux qui manqueroient à la cause de la République, dont il étoit désenseur.

Labiénus venoit de lui hauffer le cou-Labiénus de rage, en passant de son côté pendant rompée, qu'on traitoit d'accommodement. C'é-Ge ad su. toit, comme nous l'avons vû, le plus accrédité des Lieutenans de César, & celui à qui ce Général avoit témoigné le plus d'estime & de consance. Les partissans de Pompée firent beaucoup valoir l'autorité d'un tel transsuge en faveur de la justice de leur cause, & ils comfetoient fort sur son habileté. Mais il ne leur apporta que de frivoles espérances en rabaissant dans ses discours les forces de César. Du reste ils en tirérent peu de service effectif. Labiénus « avoit

Fortis in armis

Cefarcis Labienus erat, nunc transfuga vilis.

Lucan. V. 341,

An. R. 703. paru un excellent officier, tant qu'il Av. J. C. 49. avoit servi sous César : depuis qu'il s'en fut séparé, il ne fit plus rien qui fût digne de sa réputation. César en usa à son égard avec sa générosité accoutumée, & lui renvoya son argent & ses bagages.

Progrès de Céfar.

Cependant il poussoit vivement la guerre, & n'ayant encore que sa treiziéme légion avec lui, il s'empara de Péfaro, de Fano, d'Ancone, & d'Arezzo en Toscane. En même tems il faisoit des levées dans tout le Picenum, & donnoit par tout la chasse aux Partisans de Pompée. Je n'entrerai point dans le détail des expéditions de moindres conséquences. Je me contenterai de dire que sans tirer l'épée il força Thermus actuellement Préteur de lui abandonner Igu-\* Eugubio. vium \*, Attius Varus, Ofimo; Len-

rulus Spinther, Ascoli. Mais il lui fallut mettre le siège devant Corfinium, où Domitius Ahénobarbus s'étoir enfermé avec plusieurs illustres personnages, & un nombre confidérable de trou-

-pes.

Ce fut un vrai coup de filet pour Cé-Il affiége Domitius dans sar, & il en eut obligation à la témérité Corfinium. de Domitius, qui se voyant à la tête de trente cohortes prétendit trancher de

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 383 l'important. Pompée lui avoit écrit de An. R. 705. le venir joindre dans la Pouille, lui re- Av. J. C. 49. présentant qu'ils ne pouvoient défendre l'Italie qu'en réunissant toutes leurs forces', & que s'il se tenoit seul, il se perdroit infailliblement. L'avis étoit bon : mais dans la guerre civile on connoît peu la subordination & l'obéissance. Domitius entreprit de se mesurer avec César, & de l'empêcher d'avancer. Son plan même étoit de passer dans la Gaule . dont le Gouvernement lui avoit été donné par le Sénat. César ne lui en laissa pas le tems. Il marcha à lui : & dès la premiére rencontre, ses coureurs mirent en suite cinq cohortes de Domitius, qui vouloient rompre un pont, à trois milles de distance de Corfinium: ensuite de quoi il vint avec deux légions mettre le siége devant une place dont la garnison étoit plus forte que son armée. Il est vrai qu'il lui arriva bientôt de nouvelles troupes qui le mirent en état de former un second camp de l'autre côté de la ville : il en donna le commandement à Curion.

Quand Domitius se vit assiégé, il sentit toute la grandeur du péril. Il écrivit en diligence à Pompée pour le prier de venir à son secours, & de ne le pas 584 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

An. R. 701, livrer à la merci de Céfar, lui, trente

Av. J. C. 49 cohortes, & un grand nombre de Sénateurs & de chevaliers Romains. En attendant la réponfe de Pompée, il fe prépara à fe bien défendre, & tâcha d'encourager ses soldats par de magnifiques

promesses. La circonstance étoit des plus fâcheuses pour Pompée. Abandonner un si grand corps de troupes & tant de personnes de distinction, c'étoit une perte & une honte pour son parti. D'un autre côté il étoit très-foible : à l'exception des deux légions dont nous avons déja parlé plusieurs fois, & sur la fidélité desquelles il ne pouvoit pas beaucoup compter, il n'avoit que de nouvelles levées. Avec de telles troupes rifquer une action contre César & ses vieilles bandes, c'étoit s'exposer à périr tout d'un coup & sans ressource. Il prit donc son parti en habile homme, en homme de tête : & quoiqu'il sçût que sa conduite étoit blâmée de timidité, comme il paroît par les lettres de Cicéron, qui en cela ne me semble pas lui rendre justice, il répondit à Domitius, que c'étoit à lui à se tirer du mauvais pas où il s'étoit engagé; qu'il s'efforçat de venir le joindre,

Domitius

Domitius, enfermé par les lignes & AN. R. 705, par les rravaux de Céfar, n'étoit plus à Av. J. C. 47. portée d'exécuter ce que Pompée lui de Domitius confeilloir. Tout son courage & route promettent fa fierté tombérent dans le moment, & céfai fierté tombérent dans le moment, & cétain de l'une de l'u

il résolut de se sauver par la fuite. Il sit néanmoins bonne contenance, autant qu'il lui fut possible, avec ses soldats, leur promertant le prochain secours de Pompée, & les exhortant à se mettre par une vigoureuse résistance en état de l'attendre. Mais son visage troublé & déconcerté démentoit ses discours, & de plus on le voyoit tenir de petits confeils avec ses amis plus familiers : en sorte que le vrai transpira, & les troupes furent qu'elles n'avoient point de lecours à espérer, & que leur chef se préparoit à les quitter & à s'enfuir. Austitôt elles résolurent de penser austi à leur sureré, & de députer à César. Les habitans réfultérent d'abord, ne sachant pas l'état des choses : mais en peu de tems tout s'éclaircit, & les uns & les autres parfaitement réunis s'emparent de la personne de Domitius, & envoyent dire à César qu'ils sont prêts à lui ouvrir les portes, à faire tout ce qu'il lui plaira de leur ordonner, & à Ini livrer Domitius vivant. Célar ac-Tome XIII.

AN. R. 701. cepta leurs offres avec joie: mais cepen-Av. J.C. 49. dant comme la nuit approchoit, il ne voulut point entrer sur le champ dans la ville, de peur que pendant la licence des ténébres elle ne fût pillée par le foldat. Seulement il ordonna à fes troupes de faire une garde très-exacte tout autour des murs, & d'empêcher que même un feul homme ne pût s'échapper. Céfar remarque que la garde se fit avec une attention & une vigilance infinies, & que tout son camp étoit dans l'attente de ce qu'il alloit décider foit du fort des habitans, foit de celui des illustres personnages qui étoient enfermés dans la place.

Lentulus Corfinium . obrient sa grace.

Lentulus Spinther étoit de ce nomspinther, qui bre, & chasse d'Ascoli, comme je l'ai dit, il avoit cherché un afyle dans Corfinium. Plus malheureux encore dans cette seconde place que dans l'autre', il résolut d'éprouver la clémence de son vainqueur. Ainsi vers la quatriéme veille de la nuit, il appella la garde du haut du mur, & demanda d'être mené à Céfar. Il y fut conduit fous bonne escorte, non pas des foldats de Céfar, mais de ceux de Domitius, qui avoient tant de peur de s'attirer le reproche d'avoir manqué à leurs conventions, qu'ils l'ac-

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 387 compagnérent julqu'à ce qu'ils l'euslent An. R. 703. remis entre les mains de César lui-mê- Av. J. C. 49. me. Lentulus ne s'étoit point trompé dans l'idée qu'il avoit eue de la générosité de son ennemi. A peine eut-il commencé à implorer sa miséricorde, que César-l'interrompit, & lui dit » qu'il » n'étoit point sorti des limites de sa » Province pour faire tort à qui que ce » pût être, mais pour repousser les in-» jures de ses adversaires, pour venger » les Tribuns outragés, & pour rétablir » dans ses droits & dans sa liberté le » Peuple Romain opprimé par la fac-» tion d'un petit nombre de puissans. « Lorsque Lentulus se vit hors d'inquiétude pour lui-même, il demanda la permission de rentrer dans la ville, « parce 🕶 que, disoit-il, quelques-uns avoient » été faisis d'une telle frayeur, qu'ils » s'étoient portés à des résolutions ex-» trêmes. « Il vouloit parler de Domitius, dont l'aventure est des plus singuliéres.

Nous avons vû que depuis plusieurs Domitius années Domitius s'étoit déclaré l'en-reut rempoinem personnel de César. Il avoit tra-médécin lui vaillé avec acharnement à le faire révo-dome un co-poraif au quer, & en dernier lieu il s'étoit fait lieu de poi-donner sa place par le Sénat. Jugeant 605.

Rij

388 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703- donc de la haine de César pour lui par

celle qu'il portoit lui-même à César, Sen.de Benef. 111. 24.

lorsqu'il se vit près de tomber en sa puissance, il n'en espéra aucun quar-tier: & courageux par timidité, il réfolut de se donner la mort, pour ne point mourit au gré & par l'ordre de son ennemi. Il ordonne à son médecin, qui étoit un de ses esclaves, de lui préparer du poison; & lorsque le breuvage lui est apporté, il l'avale avec constance, & se jette sur son lit. Quelques heures après arrive Lentulus, qui lui fait le récit de la clémence de César. Alors Domitius au désespoir se lamente, & s'accuse luimême de précipitation & d'aveuglement. Son médecin le confola: » Rassurez-vous, » lui dit-il, c'est un soporatif, & non pas " un poison mortel que je vous ai donné. » Il ne vous en arrivera aucun mal. « Domitius reprit courage, & attendit le moment où il lui faudroit paroître devant

Céfar.

Céfar par Ce fut au point du jour que Céfar donne à Do commanda qu'on lui amenât tous les mitius, & à mitius, & à fait les fils de Sénateurs, les tous ceuxqu'il Sénateurs, les avoit fait pri- Tribuns des soldats, & les Chevaliers fonniers avec Romains. Outre Lentulus & Domitius, lui.

personnages consulaires, il y avoit dans la place trois autres Sénateurs, dont

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 389 l'un étoit actuellement Questeur; & de AN. R. 703. plus le fils de Domitius, & plusieurs Av. J. C. 45. jeunes gens de distinction, un grand nombre de Chevaliers Romains, enfin des Décurions ou Sénateurs des villes municipales voifines, qui avoient été mandés par Domitius. César donna ses ordres pour qu'on les mît à couvert des infultes du foldat; & après quelques reproches sur leur animosité contre lui, qu'il prétendoit n'avoir pas méritée, il les renvoya tous fans tirer d'eux aucune vengeance, sans en exiger aucune promelle. Il fit plus. Domitius avoit apporté à Corfinium six \* millions de sefterces, qui lui avoient été donnés par mille livres. Pompée pour payer ses troupes. C'étoit donc un argent qui appartenoit à la République: & César pouvoit se l'approprier. Il le rendit néanmoins à Domitius, ne a voulant pas paroître, dit-il lui-même, respecter seulement la vie des hommes, mais être exemt de toute avidité pour leur argent. Quant à ce qui regarde les troupes de Domitius, il les enrôla sous ses enseignes, & les fit bientôt après passer en Sicile.

Tel est le système de conduite que

a Ne continentior in vita | nia fuiffe videatur. Caf. de hominum, quam in pecu- | B. Civ. l. 1. n. 13.

Av. I. 793. Céfar se prescrivoit dans cette première Av. I. C. 42° occasion, & qu'il suivoit sidélement, ou peu s'en saut, dans toutes les autres : conduire louable par toutes sorres d'endroits; par la clémence envers les chefs, si rare dans les guerres civiles; par l'utilité considérable de grossir ses forces à chaque victoire, en s'attachant les foldats vaincus; par l'honneur qu'une telle générosité faisoit à ses armes & à sa cause, dont elle couvre encore aujoud'hui l'injussice aux yeux de bien des gens.

César se sélicite lui-même à ce sujet dans une lettre à deux de ses amis, Balbus & Oppius: mais il découvre en même-tems le motif d'intérêt & d'ambition, d'où partoit sa douceur. "" Je "suis a charmé, leur dit-il, que vous "approuviez ce que j'ai fait à Cossimium.... Tentons de regagner par cette voie, s'il est possible, tous les "esprits & de nous procurer une longue jouissance des fruits de la victoire. Car les autres, en se montant

a Gaudeo mehercule nium voluntates recupevos fignificare litteris , rare , & diuturnă vidoriă quâm valde prohetis ea uti ; quoniam reliqui cruque apud Cotfinium gefla delitate odium effugre unt.... Tentemus hoc modo, fi pofumus, om victoriam diutius tentere,

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 391 » cruels, n'ont pu éviter la haine publi- AN. R. 701. » que, ni jouir long-tems de leur vic-» toire, excepté Sylla, que je suis très-» résolu de ne point imiter. Donnons » l'exemple d'une nouvelle façon de » vaincre, & assurons notre fortune par » la clémence & par l'humanité. « On voit dans cette lettre la résolution déterminée où Céfar étoit dès lors de s'emparer de la fouveraine puissance, & de s'en maintenir en possession: d'où il s'ensuit que toutes ses négociations pour la paix n'étoient point sérieuses, ou avoient pour but d'amener Pompée à lui demeurer foumis avec le reste des citoyens, ce qu'il n'étoit pas possible d'espérer.

Domitius & Lentulus, au fortir du Cic. ad Ait. camp de Céfar, allérent cacher leur Lix. honte dans des maisons de campagne, où ils se tintent quelque tems tensermés, se livrant à de tristes réslexions. Lentulus même disoit qu'il en avoit assez fait pour Pompée, & qu'il se croyoit obligé à se montrer teconnoissant du bienfait de César. Bientôt néanmoins onus les verrons reparoître l'un & l'au-

An. R. 703. tre dans le parti de Pompée, & sy diftin-Av. J. C. 49. guer par leur acharnement contre celui à qui ils étoient redevables de la vie. On ne seroit point étonné que César traitât cette conduite d'ingratitude punissable. Mais son ame sière & généreuse ne connoissoit point un pareil langage: il s'explique sur ce sujet de la façon du monde la plus noble dans une lettre à Cicéron. "Ce 2 n'est point, dit-» il, une raison pour moi de me repen-» tir de ma clémence, que d'apprendre » que ceux que j'ai renvoyés de Corfi-» nium sont partis pour aller me faire la » guerre. Je fuis charmé qu'ils se mon-» trent toujours dignes d'eux - mêmes, » comme il me convient, à moi, de ne » me point démentir. «

Cé ar pourqui s'enferme

César n'étoit resté que sept jours defuit Pompée, vant Corfinium : & dès le moment dans Brindes, qu'il eut terminé cette importante affaire, il décampa; & quoique la matinée fût déja assez avancée, il fit une traite aussi forte que peut faire en un jour une armée en marche. Il alloit à la poursuite de Pompée, qui n'avoit plus d'autre

a Meum fadum probari te, triumpho gaudio. Teque illud me movet, quòd ii qui à me dimiti funt difectifite diennur, al cie, la illo fui. Ep Cef-funt difectifite diennur, al cie, la X. ad die.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 393 ressource que de se retirer dans Brindes. An. R. 703. Quoiqu'il en fût beaucoup plus proche Av. J. C. 49. que César, Cicéron craignoit encore qu'il ne fût prévenu par son ennemi. " C'est a un monstre, disoit-il avec ef-» froi, que cet homme-là, pour l'acti-» vité, la vigilance, la célérité. « Pompée eut néanmoins le tems d'arriver à Brindes, & de s'y enfermer avec ce qu'il avoit pu amasser & sauver de troupes. Le nombre en étoit médiocre, quoiqu'il n'eût méprifé aucune espéce de secours, & qu'il eût armé, si nous en croyons César, jusqu'à des pâtres & à des esclaves. César se rendit devant la place le huit Mars, amenant six Légions, dont quatre de vieilles troupes, & deux de nouvelles levées. C'étoit avoir fait bien de l'ouvrage depuis le huit ou le neuf Janvier, que de s'être rendu maître de toute l'Italie, à l'exception d'une démarches de

Seule ville. paix. Il a que!-Sur sa route il avoit fait prisonnier Cn. quesois aliere Magius, Ingénieur \* en chef de Pom-faits dans ses pée, & suivant sa pratique il l'avoit sur Commentai-

Nouvelles

a Hoc 1892, hortibili hrum, qui fignific d la les-rigilantià, celeitate dili-gentià est. Cic. ad Air. VIII. 9. "I fe hazarde cette façon l'ice d'une armée. D'A-'L'ancour traduit , lucca-'L'ancour traduit , luccade traduire Præfectus fa- dant des machines.

394 CLAUDBUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703. le champ mis en liberté, & renvoyé à

Av. J. C. 49. son Général, en le chargeant de demantder & de presser une entrevûe comme une voie fûre pour pacifier toutes choses. Il dit dans ses Commentaires que Magius ne lui apporta point de réponse de la part de Pompée. Mais nous avons une lettre de lui à Oppius & à Balbus, qui prouve le contraire. Pompée, dit-il,

Ep.Cas.apud m'a envoyé Magius pour traiter de paix: Cic. ad Att. je lui ai répondu ce que j'ai jugé à propos. Il est difficile d'expliquer cette contradi-

ction, si ce n'est en supposant que César ne s'est pas piqué d'une fidélité scrupuleuse sur les faits dans ses Commentaires, furtout dans la partie qui regarde la Sues. Caf. c. guerre civile. Afinius Pollion, qui l'ac-

compagna dans plusieurs de ses expéditions, l'en accusoit expressément, au rapport de Suétone. Ainsi ce grand homme, cette ame si élevée & si généreuse, ne craint point de se déshonorer par un mensonge, & d'altérer la vérité dans un ouvrage destiné à la postérité. Voilà les fruits de l'ambition.

Pompée n'étoit pas plutôt entré dans Brindes, qu'il en avoit fait partir Métellus Scipion pour son Gouvernement de Syrie, & en même tems Cn. Pompée fon fils aîné, leur ordonnant à l'un

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 495 & à l'autre de lui assembler de toutes An. R. 701. les parties de l'Orient de puissantes for-Av. J. C. 49. ces de terre & de mer. Il engagea aussi les Confuls à passer avec trente cohortes à Dyrrachium \* dans l'Epire, où il \* Durazzo. se disposoit à les suivre. Il se défioit d'eux, & furtout de Lentulus, que Cé- Dio, far ne cessoit de solliciter par l'entremise Balbus, ad de Balbus, lui faisant les plus grandes ad Au. promesses, s'il vouloit revenir à Rome. Le départ des Consuls rompit à cet égard les mesures de César: & Caninius Rébilus, l'un de ses Lieutenans, ayant voulu entamer par son ordre une négociation avec Scribonius Libo beau-pére de Sextus, le plus jeune des fils de Pompée, il lui fut répondu qu'en l'abfence des Confuls il n'étoit pas possible de traiter.

Céfar ne s'occupa donc plus que du céfar affiére desse in d'enfermer Pompée dans Brin-Pompée, qui des, & pendant qu'il assiégeoir la place du côté de terre, il entreprit de confirmire une digue & une estacade pour boucher l'entrée & la sortie du port. On se battit de part & d'autre avec vigueur autour de ces ouvrages pendant neuf jours: au bout desquels les vaisséaux qui avoient transporté les Confuls étant revenus avant que les travaux

396 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

AN. R. 701. de César fussent achevés, Pompée pré:

AV. J. C.49: para toutes choses pour l'embarquement des vingt cohortes qu'il avoit avec
lui.

Craignant qu'au moment du départ Céfar n'entrât dans la ville & ne vînt l'attaquer, il mura les portes, il ferma les rues & les places avec des baricades, ou les coupa par des fossés, qu'il remplit de pourrelles, & de pieux pointus recouverts de claies & de terre. Enfin il garnit d'une double palissade de pieux très-forts & très-aigus les deux rues qu'il laissoit libres pour gagner le port. Lorsque tout fut prêt, pendant que les foldats s'embarquoient, il laissa sur le mur & dans les tours quelques archers & quelques gens de trait, qui avoient ordre de se retirer à un certain signal, & qu'attendoient des barques légéres avec lesquelles ils devoient rejoindre la flote.

Il avoit fait défense aux habitans, dont il se désoit, de sortir de leuts maisons. Ils trouvérent pourtant moyen d'avertir César du départ de Pompée. Aussirôt les échelles sont plantées devant les murailles, & César pénétre dans la ville. Mais ses soldats alloient s'engager dans ces sossés & ces piéges préparés

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 397 par l'ennemi. Les habitans de Brindes AN. R. 763. les avertirent encore de ce danger. Pour Av. J. C. 49. l'éviter, il fallut qu'ils fissent un long circuit : & pendant ce tems, Pompée eut la facilité de s'éloigner de la terre. Seulement deux vaisseaux embarrassés dans les digues de César furent pris avec

les foldats qui les montoient. " Ainsi Pompée partit en fugitif de ce Réflexion même port, où peu d'années auparavant il avoit abordé avec tant de gloire, amenant une armée victorieuse & chargée des dépouilles de l'Orient. Après avoir commencé par abandonner à son rival la capitale de l'Empire, il lui abandonne ici toute l'Italie : conduite timide, s'il lui étoit possible de faire autrement; prudente, s'il ne pouvoit que par cette voie se donner le tems de se fortifier. Plutarque atteste que plusieurs ont regardé le parti qu'il prit dans cette conjoncture & la manière dont il l'exécuta, comme un des traits qui font le plus d'honneur à fon habileté dans la guerre : & quiconque confidérera quels avantages & quelle supériorité César avoit alors fur lui, aura peine, felon ce que je m'imagine, à ne pas entrer dans cette pensée. Il n'y auroit eu vraisemblablement qu'une voix là-dessus, si Pompée

398 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703. eûr vaincu Céfar dans les plaines de Av. J. C. 49. Pharfale.

Son tort est de ne s'être pas préparé avant le choc, & d'avoir bravé son ennemi fans avoir encore de quoi fourenir. fon attaque. Il est vrai que le poste de César éroit bien plus commode que le sien pour commencer la guerre. César entroit de plein pied de sa Progince en Italie : du Rubicon à Rome la distance est petite : au lieu que les Légions de Pompée en Espagne ne pouvoient venir à lui, qu'en traversant la partie méridionale des Gaules, dont César étoit le maîrre. Il arriva de-là que Pompée ne tira aucun autre service des excellentes troupes qui le reconnoissoient pour leur Général, que de gagner du tems pour en amasser de nouvelles.

Céfar eût bien fouhaité suivre Pompée en Gréce, & profiter de son trouvoye Valérius ble & de sa foiblesse actuelle pour reren Sardaigne, miner tout d'un coup la guerre par sa & Cution en miner tout d'un coup la guerre par sa sicile. Mais il n'avoit point de vaisfeaux : & de plus il appréhendoit, que pendant qu'il feroit au-delà des mers, les Lieutenans de Pompée en Espagne, Afranius & Pétreius, ne vinssent avec leurs cinq Légions tomber sur la Gaule, & peut-être même sur l'Italie. Il résolut

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 399 donc de commencer par s'ôter cette in-AN. R. 703. quiétude, & d'aller a d'abord en Espagne Av. J. C. 49. combattre, disoit-il, des troupes sans Général, pour revenir ensuite contre un Général sans troupes. Il prit sur le champ les précautions nécessaires pour assurer pendant son absence les côtes & les environs de l'Italie. Il ordonna aux Magistrats des villes municipales situées sur la mer de rassembler tout ce qui se trouveroit de vaisseaux, & de les faire conduire à Brindes. Il envoya Valérius l'un de ses Lieutenans en Sardaigne, & Curion en Sicile, pour se rendre maîtres de ces deux îles, d'où Rome tiroit principalement sa subsistance. Curion avoit ordre, lorsqu'il auroit soumis la Sicile, de passer en Afrique. Pour lui, il crut

nécessaire de se montrer à Rome.

Valérius n'avoit qu'une Légion: mais les peuples il n'en eut pas même besoin pour exécut de Satdaigne et se sa commission. Au premier bruit de u, à reçoi-son approche, les habitans de Cagliati vent valérius, chasser de leur ville Cotta, qui commandoit dans l'île pour le Sénat & pour Pompée. Toutes les autres villes de Sardaigne étoient dans les mêmes sent-

mens. Ainsi Cotta sut obligé d'aban-

finee duce , & inde rever- citu. Sues. Caf. c. 34.

400 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

Av. R. 703, donner fa Province & de se retirer en Av. J. C. 42 Afrique, & Valérius n'eut que la peine de venir occuper un poste qu'il trouva vacant.

Caton fe re. Caton avoit le département de la Sitite de la Si-cile, & il s'y comportoit avec fa vigiclie, fan artendre Cu- lance & fon activité ordinaires. Il faitendre cufoit radouber les vieux vaisseaux ; il en

tion, Plut. Cat.

Appian. Dio. construisoit d'autres à neuf: il levoit des

troupes non-feulement dans fon île ... mais dans la Lucanie & dans le pays des Bruttiens. Lorsque tous ces préparatifs étoient déja presque en état, il apprend qu'Asinius Pollion est arrivé à Messine. C'étoit Curion qui l'y avoit envoyé, en attendant qu'il pût le suivre en diligen-ce avec trois Légions. Caton, qui étoit à Syracuse, dépêcha un exprès à Pollion pour lui demander par quel ordre & à quel titre il entroit en armes dans sa Province. Pollion lui répondit que c'étoit par l'ordre de celui qui étoit le maître de l'Italie. C'est tout ce qu'il pouvoit dire de mieux. Car rien au monde n'étoit plus irrégulier, qu'une commission donnée par un Proconsul des Gaules, pour aller chasser de Sicile celui que le Sénat en avoit établi Gouverneur. Pollion exposa de plus au mes-sager de Caton ce qui s'étoit passé en

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 401
Italie, la fuire de Pompée; & il ajouta An. R. 7034
que Curion le fuivoit. Caton, qui avoit Av. J. e. 422
en horreur les combats entre citoyens,
& qui d'ailleurs fe croyoit bien affez
fort pour obliger Pollion de fortir de
Sicile, mais non pas pour résister à Curion, assembla les Syracusains, & leur
déclara que ne pouvant désendre l'île,
fon desse in rétoit pas d'en faire inutilement le théâtre de la guerre: qu'il alloit
donc se retirer, & que pour eux ils n'avoient rien de mieux à faire que de se
foumettre au vainqueur.

Cette façon de penser & d'agir est assurément très-louable & pleine d'humanité. Je voudrois que Caton n'y eût pas joint des plaintes peu respectueuses contre la Providence, qui, disoit - il, avoit fait réussir Pompée dans mille projets injustes, & l'abandonnoit-lorsqu'il défendoit la bonne cause & les droits de la liberté publique. Mais l'injustice triomphante & la vertu malheureuse font un scandale que la seule révélation des biens suturs peut lever.

Si nous en croyons César, Caton ajouta encore des reproches contre Pompée, qui avoir attiré la guerre sans être prêr à la soutenir. Ces réslexions auroient été bien déplacées. Mais le

An. R. 703 fait est-il vrai? César haïssoit Caton: Av. J. C. 49. & peut-être n'est - il pas fâché de jetter un ridicule sur son ennemi. Caton passa de Sicile dans l'île de Corcyre, & de-là dans le camp de Pom-

pée. César en revenant de Brindes à Rome vit Cicéron, qui felon fa coutume irrésolu par trop de lumiéres, n'avoit point encore pris de parti. C'est une chose vraiment curieuse de suivre & d'étudier le flux & reflux des pensées contraires qui agitoient tour à tour ce grand & sublime esprit, sans autre fruit que de le tourmenter, & fans qu'il pût parvenir à une conclusion. Pour donner ici tout ce qui feroit capable d'intéresser le Lecteur en cette matiére, il faudroit Atticus. Je me renfermerai dans ce qu'il

Cic. ad Au. transcrire trois livres de ses Lettres à VII. VIII. IX.

y a de plus essentiel. Il quittoit son Gouvernement de Cilicie, comme je l'ai déja observé, précifément dans le tems que la guerelle s'échauffoit davantage entre César & Pompée, & menaçoit d'une rupture prochaine. Il fut tout d'un coup frappé, non-seulement des suites sunestes que devoit avoir cette division par rapport à la République en général, mais de CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 403.
l'embarras personnel où elle le metroir. An. R. 701.
Il avoir cru faire un grand coup de poli.
Av. J. C. 450.

tique en s'attachant à gagnet l'amitié de l'un & de l'autre. C'étoit, felon lui, allier le devoir avec l'intérêt. Leur puiffance le mettoit à l'abri de tout péril: & il ne craignoit point d'être engagé dans aucune fausse démarche, ni par Pompée, qui se gouvernoit alors selon les meilleures maximes, ni par César, qui étoit intimement uni avec Pompée.

Rien n'étoit mieux pensé, si l'union eût pu être durable entre deux ambitieux. Cicéron s'étoit trompé en ce point: & il voyoit arriver le moment où il lui faudroit se déclarer en faveur de l'un contre l'autre. Tous deux lui avoient écrit: tous deux lui témoignoient compter sur son amitié, quoi-qu'au sond César s'en désiât un peu. C'est ce qui jettoit Cicéron dans une grande perplexité. Son choix n'étoit pas douteux, supposé que l'on en vint à prendre les armes. » En a ce cas, disoit- il à Atticus, j'aime mieux être vaincu » avec Pompée, que de vaincre avec » César. « Mais on n'en étoit pas encore

a Si castris res geretur, i tius esse, quam cum altero video cum altero vinci sa, vincere, Cic. ad Ast. VII. 1.

AN. R. 793, là. Il ne s'agissoit dans le moment que Av. J. C. 49 d'une contestation renfermée dans l'enceinte du Sénat, ou du moins de la ville de Rome. Les choses pouvoient absolument parlant se pacifier, & Cicéron eût bien voulu ne se pas faire gratuitement un ennemi de Césat, en s'expliquant avant le tems. Il y trouvoit même de l'indécence par une raison particu-

Cic. ad di. liére. C'est qu'il étoir actuellement dévii, 3. 688. biteur de Céfar. Mais sur cet article il résolut de se mettre en liberté, en payant ce qu'il devoit, & employant à cet usage l'argent qu'il avoit destiné à son

Triomphe.

Car il prétendoit au Triomphe; comme je l'ai dit ailleurs: & cette prétention même lui offrit une ouverture dont il profita avec joie pour diminuer au moins son embarras. Il étoit tout naturel qu'il rechetchât cet honneur: objet des désirs de tous ceux qui avoient commandé des armées. Et comme la pour-suite du Triomphe imposoit la nécessité de rester hors des portes de la ville, c'étoit pour lui une raison légitime de ne point patoître au Sénat. Pompée luimême trouva bon qu'il évitât, en se déclarant, de mettre de mauvaise humeur

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 405 quelque Tribun, qui sit opposition à san. R. 7033 demande. Ainsi toutes les querelles au Av. J.C. 49. sujet de César, entre les Consuls & le Sénat d'une part, & de l'autre les Tribuns Curion & Antoine, se passérent sans que Cicéron y fût impliqué en aucune façon. Il se réservoit ainsi le rôle de pacificateur, rôle glorieux, convenable à son caractère, à ses talens, à sa situation, & dans lequel il eût bien fait peut-être de persévérer jusqu'à la fin. Mais son cœur & ses engagemens étoient pour Pompée. Il l'exhortoit en particulier à la paix, résolu néanmoins de le suivre s'il vouloit la guerre.

Ce n'étoit pas qu'il eût bonne opinion des intentions de Pompée. » La a victoi» re, dit-il, nous donnera fûrement un 
» tyran. Ni l'un ni l'autre ne défire notre 
» bien & notre avantage. Tous deux ils 
» veulent régner. Quel état que le nôtre 
» dans la malheureuse guerre qui se pré» pare! Notre attente est d'être prof» crits, si nous sommes vaineus, & escla» ves si nous sommes victorieux. Pom-

a Ex vidoria tytannis teris, tamen fervias. Miexiflet. Neutri σκοσό est frandum in modum Cneus ille, ut nos beati simus: nofet Sullani tega simiuterque regnare vult. Dejungaa... Ut quid s sivi. δ σεν λίγα, Nihit ille sus gris, proferibare s si vi-i unquaim minus obscurè

Av. 1. C. 42. » pée a toujours fouhairé une demina-Av. 1. C. 42. » tion pareille à celle de Sylla. Il ne s'en » cache point. Son langage ordinaire

» c'est de dire: Ce que Sylla a bien pu, » pourquoi ne le pourrois-je pas aussi? Son » cœur & sa bouche ne respirent que

» Sylla & les proscriptions. «

Mais, si Cicéron étoit peu content de Pompée, & craignoit les suites de la victoire, il détestoit César, & avoit sa cause en horreur. Il trouvoit ses demandes impudentes, il le traitoit lui-même de brigand & de scélérat : & lorsque César eut commencé les hostilités par la prise de Rimini & de quelques autres villes, voici de quelle façon Cicéron exprime fon indignation. "O 2 l'homme. » insensé & misérable tout à la fois, s'é-» crie-t-il, qui n'a pas même d'idée du » beau & de la vraie gloire! Et tout ce " qu'il fait , il dit qu'il le fait pour la dé-" fense de son honneur Dù est donc l'hon-» neur, finon dans la pratique de la vertu? » Les loix du devoir & de la vertu per-

tulit. Quàm crebrò illud? umbram quidem vă xană Sulla pouzit, ego non po-zero ? Sullaturit azimus eljus & proferipturit. Cic. ad Au. VII. v. VIII. 11. VIII. 11. VIII. 11. VIII. 11. XI. 7. & 10. a 0 hominem amentem & miferum, qui ne blico concilio ; occupare

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 407 » mettent-elles d'avoir une armée fans AN. R. 7012 » autorité publique, de s'emparer des Av. J. C. 49. » villes de ses citoyens pour se frayer un » chemin à la prise de sa patrie, de pro-» jetter une abolition générale de tou-» tes les dettes, le rappel des exilés, & » mille autres attentats, afin de parvenir à la tyrannie, la grande divinité » des ambitieux ? Qu'il garde pour lui » sa fortune. Quant à moi , j'estime plus » une seule promenade avec vous dans » votre maison de campagne, que toutes » les royautés de cette espéce : ou plutôt » j'aimerois mieux mourir mille fois, » que d'avoir jamais une semblable pen-» fée. Quand vous le voudriez, me dites-» vous, les forces vous manquent pour » l'exécution. J'en conviens. Mais au » pouvoir de qui n'est-il pas de désirer & » de vouloir ? Or c'est précisément cette » volonté que je regarde comme quel-» que chose de plus misérable, que le

urbes ciwium, quo facilior tino fole malim, qu'am fit aditus ad varriam, profes omnia liftius modi regna s'awward, o portfor n'olf, vel poriis modi mori milite, d'ex feccenta alia felera quadquam cogitare. Quid prim reparaile : Sibi habeat fuam fortumam. Unam quis eft, qui velle noi limentencule tecum aprica- ceat? Sed ego hoc ju'um tionem illo Lucre- velle miferius duce, qu'am velle most resur fortune velle miferius duce, qu'am qu'un est qui velle noi limente duce, qu'am qu'un est qu'un resure qu'elle miferius duce, qu'am qu'elle miferius duce, qu'elle miferius de miferius de miferius duce qu'elle miferius duce qu'elle miferius de miferius duce qu'elle miferius de miferi

Av. J. c. 49°, qu'un degré de milére au-dessus : c'est » de réussir dans un vœu aussi injuste. «

Quoi de plus véhément que cette invective? quoi de plus beau que ces fen-

timens?

Si l'on ajoute à cela que Cicéron dans les commencemens comproit que la victoire de César feroir cruelle, qu'il verseroir le sang comme Cinna, qu'il confisqueroir & pilleroir, comme Sylla, les biens de ses adversaires, en un mot que ce seroir un second Phalaris, on concevra quelle aversion notre Orateut devoir avoir pour le rival de Pompée: & si on se rappelle d'un autre côté ce qu'il pensoit de Pompée lui-même, on ne sera point étonné qu'il écrivit à son ami: 

Je a vois qui je dois suit, mais je ne sais pas à qui m'attacher. «

Cependant la pente de son cœur, comme je l'ai déja dit, l'entraînoit vers Pompée. Ce n'étoit pas seulement un motif de reconnoissance pour le bienfait de son tappel : ç'étoit amour, c'étoit tendresse. Il blâme souvent dans les lettres qu'il écrit à Articus la conduire

in crucem tolli. Una res est ea miserior, adiptici quod ita vo'ueris. Cic. ad Att. VIII. 7.

VII. 11.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 409 & les démarches de ce Général; mais AN, R. 70; c'est avec une douleur amére, avec un Av. J. C. 49. regret infini. Après le trait de clémence envers les prisonniers de Corfinium qui fit tant d'honneur à César, & qui par contrecoup tournoit à la honte de Pompée, Cicéron est affligé de ce paralléle. "N'est-ce a pas, dit-il, la chose du " monde la plus triste, que celui dont » la cause est détestable, s'attire des ap-» plaudissemens, pendant que le défen-" feur de la bonne cause mérite toutes » fortes de reproches & de blâmes? que " l'un passe pour le sauveur de ses enne-" mis mêmes, & l'autre pour le déser-» teur de ses amis? « Il ajoute quelques autres réflexions dans le même goût : puis il s'arrête tout court : » Finissons. » dir-il : car j'augmente ma douleur en » réfléchissant sur ce qui la cause. «

Cette tendresse se renouvelloit à chaque péril qui menaçoit Pompée de plus près. » O b douleur, s'écrie-t-il: on nous an-», nonce que César est à la poursuite de

Tome XIII.

a Quid hoe miferius, amicorum?... Sed hæc guðm alterum planus in fordlifmå caufå quærere, dolorem tetrachando. Greaterum offensiones in optimå alterum eritimari. De pempelum, o rem confervatorem inmitocomervatorem inmitocomervatorem inditocomervatorem inditoco

AN. R. 703. "Pompée. Céfar pourfuivre Pompée! An. J. C. 19" "Dans quel dessein, grands Dieux! est"ce pour le tuer? Ah malheureux que
" je suis! Et nous n'allons pas tout tant
" que nous sommes lui faire un rempart
" de nos corps! Vous gémisse sans dou"re comme moi, mon cher Articus.
"Mais que faire? Nous sommes vain" cus, accablés, subjugués, & réduits

» à une impuissance totale. «

Il avoit été difficile à Cicéron de fuivre Pompée dans sa retraite, & il n'en avoit pas en une volonté pleine, parce que tout ce qui se faisoit lui déplaisoit. Rome abandonnée, Corfinium non-fecouru, fur-tout le dessein de s'enfuir hors de l'Italie le révoltoit étrangement. Et Pompée avoit pris toutes ces différentes résolutions très-mystérieusement, sans en communiquer rien à personne, sans prendre conseil que de lui-même. Cependant lorsque Cicéron le sut assiégé dans Brindes, & encore plus lorso il le vit parti pour la Gréce, il fut au désespoir. Il se reprochoit amérement de ne l'avoir point accompagné par - tout :

Pompeium! quid? ut inquoque ingemifcis. Scd. terficiat? O me mifcrum! Et non omnes corpora no fita oppoiimus? In quo tu Cic. ad Arr. VII. 32

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 411 il se regardoit comme ayant commis en An. R. 703. cela l'action du monde la plus honteuse: Av. J. C. 49. sa douleur passoit toute mesure. Il a se compare lui-même dans cette situation à un amant, qui a été dégoûté pendant quelque tems par les façons deplaisantes, & par l'air négligé & mal ajusté de celle qu'il aime. "De même, dit-il, la » turpitude de cette fuite, tant de né-» gligences impardonnables m'avoient » fait oublier ma tendresse. Je ne voyois » rien dans tout ce que faisoit Pompée, » qui méritat que je le suivisse dans sa » fuite. Maintenant qu'il est parti, mon » amour se réveille : je ne puis suppor-» ter de me voir éloigné de lui : ni les » livres, ni les lettres, ni toutes les ré-» flexions de la Philosophie ne peuvent » me guérir. Je tourne jour & nuit les » yeux vers la mer, comme un oiseau » qui cherche à prendre l'effor, & à » s'envoler. «

Ces mouvemens étoient très - vifs, mais ensuite diverses réflexions les con-

a Sicut is note i metasi | Nunc emergit amor : nunc alienant immundæ, inful- defiderium fetre non poffer, indecore, fic me il. fum : nunc miki nikil lisus fugæ negligenitæyue bri, nikil littere, nikil deformitas avetit ab amo dedrina prodeft it adies te Nikil enim dignum & nodes, tanquam avie faciebat, quare ejur fugæ illa, mare profjecho, evecomitem me adjungerem. lare cupio. K. 10.

AN. R. 703, trebalançoient. Cicéron revenoit à con-Av. J. C. 49 sidérer les forces de César, & sa redoutable activité; & de l'autre côté la foi-. blesse de Pompée, & les fautes continuelles qu'il croyoit remarquer dans sa conduite. S'il étoit peu satisfait du chef. il méprisoit souverainement presque tous ceux qui le suivoient. A commencer par les Confuls, rien a au monde ne lui paroissoit moins estimable. C'étoient b des hommes plus légers qu'une plume, ou

Cic. ad Ar. qu'une feuille que le vent emporte. Il trouvoit de la bêtise dans L. Domitius, de l'inconstance dans Ap. Claudius. Au contraire il ne laissoit pas d'être frappé de l'exemple de Ser, Sulpicius, & de quelques autres graves personnages, qui étant sortis de Rome avec Pompée, fembloient se rapprocher insensiblement de César. Ajoutez les sollicitations de César lui-même, & des amis que Cicéron avoit dans ce parti. Tout cela ne furmontoit pas la répugnance invincible qu'il avoit pour César, mais affoiblissoit en quelque chose sa détermination pour Pompée.

VIII.ad Fem. Nous avons quelques lettres de Cœ-14. 15. 16.

a Cave putes quidquam effe minoris his Conful! folio facilius moventur.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 413 lius à Cicéron, où il est question de AN. R. 703. cette importante affaire. Cœlius étoit Av. J. C. 49. un homme de beaucoup d'esprit, mais qui avoit peu de folidité, & encore moins d'attachement aux principes de la morale. Il a écrivoit sans façon à Cicéron, que dans les dissensions civiles, tant que l'on ne contestoit qu'en paroles, il falloit embrasser le parti le plus honnête; mais que quand la querelle venoit au point de se vuider par l'épée, alors on devoit se ranger du côté du plus fort, & regarder comme le meilleur ce qui étoit le plus sûr. Il avoit suivi cette maxime dans la pratique: & quoiqu'il eût toujours paru zêlé pour l'Aristocratie & pour les Loix, au moment décisif il laissa Pompée & le Sénat, & se jetta dans le parti de César. Cicéron étoit bien éloigné d'un pareil système. " Cœlius b, dit-il à Atticus, ne me » persuade point de changer de façon de » penser. Je le plains plutôt d'en avoir » changé lui-même. «

a Illud te non arbitrot melius statuere quod tufugere, quin homines in
discincione domestica debeant, quamdiu civiliret
sine armit ceretreur, honeftiorem sequi patrem; ubi
quòd de sua sentena dead bellum & caltra ventenm sit, similorem se til emo sica Att. VII. 3.

Ni César, ni personne de sa part, ne

An. R. 701. Av. J. C. 49. proposa à Ciceron de porter les armes nat; Cicéron le refuse.

Céfar veut contre Pompée. Il y avoit & indécence, ron à venir & impossibilité visible de réussir. Mais aveclui a Ro- il lui fit écrire, & lui écrivit lui-même rottre au sé à diverses reprises, pour l'engager à se trouver à Rome avec lui. Voici quel étoit son objet. Il avoit extrémement à cœur de décorer son parti, dont les forces étoient grandes, mais sans aucune splendeur, sans aucune dignité. Les Confuls & tout le Sénat ayant fui avec Pompée, il n'étoit de dans la capitale que le menu peuple, & un petit nombre de personnes un peu plus distinguées, telles qu'Atticus & quelques autres. Ainsi César maître de Rome s'y seroit vû seul en quelque maniére, ou du moins sans avoir de quoi représenter une image de République. Pour parer à cet inconvénient, il se fit un point capital de rassembler à Rome tout le plus qu'il lui seroit possible d'hommes titrés, & capables de faire honneur à sa cause. C'est dans cette vûe qu'il agit vivement auprès du Conful Lentulus, mais sans fruit, comme on l'a vû. Il fut plus heureux par rapport à quelques-uns des Préteurs, des Tribuns du Peuple, & autres moindres CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 415
Magistrats. Il gagna aussi Ser. Sulpicius, Am. R. 708.
Volcatius Tullus, & M. Lépidus, per-Av. J. C. 490
sonnages Consulaires. Mais Cicéron
étoir sans comparaison celui dont la
présence auroit donné un plus beau
sustre à l'assemblée du Sénat, qui devoit se tenir sous les yeux & par ordre
de César. La chose parut à celui-ci valoir la peine de faire un effort par luimême, & de tenter d'emporter dans un
entretien ce qu'il n'avoit pu obtenir par
lettres. Ainsi en revenant de Brindes il

passa par Formies où étoit Cicéron.
Notre Orateur s'étoit prépaté à ce choc, & il le soutint avec fermeré; Césat le pressa fortement de venir au Cic. ed Au. Sénat, jusqu'à dire qu'il y croyoit son 18. 18. propre honneur intéressé; & que l'absence de Cicéron en pareille circonstance étoit une condamnation de la cause de César. Comme il ne gagnoit rien par ses instances: Eh bien, ajouta-t-il, venez pour parler de paix. Me sera-til permis, lui dit Cicéron, d'en parler selon mes véritables sentimens? En doutezvous? reprit Césat, & entreprendrois-je de vous prescrire ce que vous devez dure? En ce cas, répondit Cicéron, je dirai que le Sénata aprouve point que l'on aille détaquer l'Espagne, ni que l'or trans-

An. R. 701. porte des troupes en Gréce.: & je déplore-Av. J. C. 49, rai vivement le triste sort de Pompée. Céfar l'interrompit pour lui dire qu'il ne vouloit pas que l'on tînt un pareil langage. Je m'en doutois bien , répliqua Cicéron: & c'est pour cela que je ne veux point me trouver au Sénat, parce qu'il faut ou que je n'y aille point, ou que j'y parle sur le ton que je viens de vous marquer. César sut piqué, & il lui échappa de dire » que puisque ceux qui pouvoient lui » donner conseil ne le vouloient pas, » il prendroit conseil de quiconque vou-» droit le lui donner, & se porteroit à » toute extrémité. « Cependant pour se tirer honnêtement, il proposa à Cicéron d'y penser encore avant que de prendre sa derniére résolution. Cela ne pouvoit pas se refuser : & César partit, laissant Cicéron fort content de lui-même, & avec raison: car il y avoit du courage à résister à un homme si formidable. Mais on doit louer aussi la modération de César, qui ayant la force en main souffroit une pareille résistance. Il est vrai qu'il n'avoit aucun droit de contraindre Cicéron à plier sous ses volontés. Mais il faut savoir gré aux hommes, quand ils ne font pas tout le mal qu'ils

pourroient faire.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 417 Le corrège seul de César auroit suffi AN R. 703. pour empêcher Cîcéron de se joindre à Av. J. C. 40. lui, quand même il n'auroit pas eu tant d'autres raisons qui l'en détournoient. C'étoient tous gens perdus de débauches, abîmés de detres, sans foi, sans loi, ayant sur le corps des jugemens flétrisfans, bannis pour crimes. Cicéron les connoissoit tous, mais il ne les avoit jamais vû réunis. Quel assemblage! & comment se seroit-il associé à une telle compagnie ? Perfuadé d'ailleurs qu'il avoit offensé César par la fermeté de son refus, il se résolut de passer la mer & d'aller trouver Pompée.

Il ne fe hâta pas neanmoins d'exécuter cette réfolution. Le peu d'estime d'sai, ferand
qu'il faisoit des procédés de Pompée & casa dans le
le médébrale compéterale compéterale compéterale compéterale compéterade la conduite des premiéres têtes de pte. ce parti; l'idée qui lui vint à la traverse, Cic. ad Au. de se retirer à Malte, ou dans quelque autre ville neutre; les follicitations de Cal. ad Cic. Cœlius, qui lui écrivit une lettre ten-16. dre & pathétique pour le conjurer de ne point courir à sa perte; les priéres de Térentia sa femme & de sa chère fille Tullie, qui foutenues des confeils d'Atticus lui demandoient un délai, jusqu'à ce que l'on vît le fuccès de la guerre de César en Espagne coutre les Lieutenans

Ep. 19.

418 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703. de Pompée : tout cela différa son départ

Av. J. C. 49 de plus de deux mois, mais ne changea point sa détermination.

Cic. ad Fam XIV. 7.

Il s'embarqua enfin le sept Juin avec fon fils, à qui peu de tems auparavant il avoit fait prendre la robe virile à Arpinum : & étant arrivé dans le camp de Pompée il y fut reçu avec joie de tout le monde. Caton feul le blâma. » Je ne

cette démar. Plut. Cic.

Caton blame " pouvois pas , moi , lui dit-il , me difcette démar. penser d'agir conséquemment au plan » que j'ai suivi toute ma vie. Mais vous, » rien ne vous forçoit de vous rendre » ennemi de César, & de vous exposer nà de grands dangers. La neutralité » étoit le parti qui vous convenoit, afin » que, s'il fe présentoit quelque ouverv ture de paix, vous pussiez faire l'offi-» ce de Médiateur. «

La réflexion de Caton étoit très-juste, & Cicéron ne fut pas long-tems sans en sentir la vérité. Peu propre à la guerre, & d'ailleurs trop éclairé pour ne pas voir toutes les fautes que l'on faisoit dans son parti, il ne put s'en taire, & il témoigna son mécontentement, & son repentir des engagemens qu'il avoit pris. En conséquence Pompée se refroidit beaucoup à fon égard, & ne lui donna aucune part aux affaires. Ainsi Cicéron, CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 419
fans être d'aucune utilité à ceux pour An. R. 701.
lefquels il s'étoit déclaré, n'y gagna Av. J. C. 49.
pour lui-même que des chagrins, des

inquiétudes, & des périls.

Je reviens à César, qui au sortir de César vient son entretien avec Cicéron, alla droit affecte beauà Rome. Cette capitale avoit déja com-coup de moa Roine. Gette capitale avoit de la com-sole in détaiton dans mencé, avant: que Céfar y arrivât, à fres difcours fe remettre du trouble & de l'agitation au Feuple. horrible où l'avoit jetté la fuite de Pom-Cit. ad Ait. pée & de presque tout le Sénat. Plu-1x. 11. fieurs Préteurs y rendoient la justice : les Ediles faisoient les préparatifs des jeux qu'ils devoient donner au Peuple : le commerce & les affaires des particuliers alloient leur train. Les follicitations de César y ramenérent encore quelques Sénateurs des plus distingués : & lorsqu'il sur arrivé, les Tribuns Antoine & Q. Cassius convoquérent le Sé- Dio, l. XLI. nat dans un des fauxbourgs, afin qu'il pût y assister sans violer les régles, qu'il feignoit jusqu'à un certain point de respecter.

Cefar y plaida fa cause, & râcha de Cast de B. rejetter tous les torts sur ses ennemis Gw. 1. 32. & fur Pompée. Après quoi il ajouta ces paroles, très remarquables à mon sens:

y Qu'il a prioit les Sénateurs de pren-

a Orat ac postulat , Rempublicam suscipiant

420 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703. » dre en main le soin de la République ,

Ar. 1. C. 45 » & de l'administrer conjointement avec 
» lui. Mais que si la crainte les empê» choit de se charger de ce fardeau , il
» ne refuseroit pas de le porter, & gou» verneroit les affaires par lui-même. «
Il me semble que c'étoit-là proposer assez clairement de lui donner la Dictature. En effer il étoit naturel qu'il souhaitât d'avoir un titre qui colorât ses 
entreprises. Car tout ce qu'il avoir fait depuis le passage du Rubicon, étoit absolument irrégulier, & n'avoit pas même forme ni figure d'autorité légitime.
Ce qui me constirme dans cette pensée,

Ce qui me confirme dans cette pensée, IX ad Au., c'est que je vois par une lettre de Cicéron qu'il étoit déja question dans les bruits publics de la nomination d'un Dictateur. La chose ne se sir pas néanmoins de te voyage. Les esprits apparemment n'y étoient pas encore suffifamment préparés. Et César, qui n'éout pas scrupuleux, continua d'agir uniquement par la force, comme il avoit com-

mencé.

Il finit son discours au Sénat par dire 
20 qu'il \* falloit députer à Pompée, pour 
atque una secum admi- sempablicam administranitrent. Sin timore defugiant, illi se oncri non 
a Legatos ad Pompeium 
éstruurum, 
& per se de compositione mitti

> traiter d'accommodement. Que pour AN. R. 7055 » lui il n'étoit point du tout frappé de Av. J. C. 424

» l'inconvénient que Pompée avoit re-

» levé peu de tems auparavant dans une » assemblée du Sénat; & qu'il ne crai-» gnoit point qu'envoyer une Députa-

» tion, ce ne fût donner du relief à celui » que l'on recherche ,-& témoigner foi-

» même de la crainte. Qu'il lui fembloit

» que cette façon de penser marquoir » petitesse & foiblesse d'esprit : & que

» de même qu'il avoit tâché de s'acqué-» rir la supériorité du côté des exploits,

» il vouloit aussi l'emporter par l'équité

20 & par la justice. «

C'est ainsi que les hommes tels que César se jouent des idées les plus saintes & des maximes les plus respectables. La justice étoit ce qui le touchoit le moins au monde : mais il étoit bien aise de s'en donner les apparences, en témoignant souhaiter une paix qu'il savoit impossible, & qu'il auroit éloignée, s'il eût vû jour à y parvenir.

Il parla dans le même fens au Peu-

attribui , timoremque co- velle superare.

oportere, Neque se tesor-rum qui mittetent signis-midare quod in Senaru cari. Tenuis atque infirmi paulò ante Pompeius di-tisfer, ad quos legati mit-terentur; el: auctoritatem tit, sic justicià & æquitae

Dio

An. R. 703. ple, qui s'assembla pareillement hors de Av. J. C. 49. la ville pour l'entendre. Il promit de plus qu'il auroit grand soin d'entretenit l'abondance dans Rome, en faisant venir des bleds de Sicile & de Sardaigne, & annonça une largesse de trois cens sesterces par tête. En conséquence de ces discours pacifiques, on reprit dans Rome l'habit de paix , que l'on avoit quitté après la prise de Rimini. Mais les esprits ne furent point du tout rassurés. La multitude des soldats de César, dont la ville étoit remplie ; le peu de con-fiance que l'on prenoit en un langage qui pouvoit être dicté par les circonstances, sans avoir rien de sincére ni de férieux; enfin l'exemple de Marius & de Sylla, qui dans les commencemens avoient fait de si belles promesses, démenties ensuite par leurs actions : tout cela entretenoit l'inquiétude & la ter-

reur. Ce qui confirma les soupçons, c'est que la députation proposée par Césat n'eut point lieu. Aucun Sénateur ne voulut s'en charger, soit qu'ils craignissent Pompée, comme le dit César dans ses Commentaires, foit qu'ils sentissent l'illusion d'un projet de paix entre deux en-nemis qui n'en vouloient ni l'un ni l'autre.

César étoit venu dans le dessein de An. R. 703. faire plusieurs choses, qu'il n'explique Av. J. C. 49. point, mais dont on peut deviner aisé-line peut rien ment une partie. La Dictature pour lui, ce qu'il avoit le rappel de ceux qui avoient été extlés desseinde faien vertu des loix portées par Pompée dans son troisième Consulat : voilà probablement ce qu'il méditoit de plus considérable. Sans entrer dans aucun détail. il se contente de dire en général, que le Tribun L. Métellus, aposté par ses ennemis, l'arrêtoit à chaque pas, & l'empêchoit d'aller en avant, & qu'il lui fit confumer inutilement à Rome plusieurs jours. Mais il ne fait aucune mention absolument de la plus violente contestation qu'il ait eue avec ce Tribun. Le motif de son silence paroîtra suffisamment par le simple exposé du fait.

Il avoit besoin d'argent, & il résolut I sorce, mai de prendre tout ce qu'il y en avoit dans te l'opposite le Trésor public. Métellus prétendant ben Métellus s'y opposer, César lui parla avec une blic de niève hauteur qui ne lui étoit pas ordinaire, couce qu'il n' il n'est pas question, lui dir-il, de d'argent. me citer les loix au milieu des ar Liem. III. mes. Je suis le maître non-seulement Appian. Dio. » de l'argent, mais de la vie de tous ce qu'ij vaincus. « De si tertibles paroles n'estrayérent point le Tribun:

AN. R. 703. & comme il falloit enfoncer les portes du Ar. J. C. 43. Tréfor, parce que les Confuls en avoient emporté les clefs, il y accourur pour empêcher une telle violence par l'autorité de fa charge. Céfar pouffé à bout, le menaça de la mort en termes exprès, & il ajouta: "Jeune homme, penfe "bien qu'il m'est plus difficile de dire "pareille chofe que de la faire. « Le Tribun intimidé, se retira.

Quelques-uns entreprirent de repréfenter encore à César, qu'il y avoit dans le Tréfor des sommes, auxquelles il étoit désendu sous les imprécations les plus horribles de toucher jamais, si ce n'étoit dans une guerre contre les Gaulois. » J'ai ôté toute matiére à ce seu-» pule, répondit César, en subjuguant » les Gaules, & en mettant les Gaulois » hors d'état de nous faire jamais la » guerre. « Il ordonna donc que l'on forçât à coups de haches les sertures & les portes, & enleva tout ce qu'il y plin. xxiii, ttouva, c'est-à-dire, selon Pline, vingt-

plin. xxxiii. trouva, c'est-à-dire, selon Pline, vingtcinq mille barres d'or, trente-cinq mille d'argent, & quarante millions de sester-

ces, qui reviennent à cinq millions de notre monnoie.

12. MX. 3. Le même Pline rapporte que César rira en même tems du Trésor quinze CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 425
cens livres de Lafer de Cyréne, drogue An. R. 703,
d'un très-grand prix chez les anciens, Av J. C. 49.
& infiniment estimée d'eux, non-seulement pour les usages dont elle est en
médecine, mais encore pour les assaifonnemens & les ragoûts. Cette drogue
est pourtant, au jugement d'un homme
dont l'autorité est d'un très-grand poids
cen ces matières, ce que nous appellons
Assaiches, de de pour nous appellons
Assaiches, de que nous appellons
mai. Med.
Assaiches, de que nous appellons
mai. Med.
Assaiches, de que nous appellons
mai. Med.
T.II. 9. 666
mos paroissent insupportables. Mais encore aujourd'hui les Orientaux en font
leurs délices.

On conçoit assez que César doit avoir eu honte de transmettre à la postérité le récit d'un attentat si atroce. Îl paroît même qu'il a voulu le pallier jusqu'à un Cost de B., certain point, en glissant dans sa narra-Civil. 14. tion un fait qui en feroit disparoître, s'il étoit vrai , la plus odieuse circonstance. Il raconte que le Conful Lentulus, peu de tems après sa sortie de Rome, y fur envoyé par Pompée, pour emporter l'argent du Trésor public : & que pendant qu'il y étoit, il s'imagina tout d'un coup, sur un faux bruit qui fe répandit, voir l'ennemi aux portes de la ville : ce qui lui causa un si violent effroi, qu'il ne songea qu'à se sauver, laissant le Trésor ouvert. Ce fait.

Av. R. 701. déja peu vraisemblable en lui - même, Av. J. C. 49. est entiérement détruit par le témoignage unanime de tous les autres écrivains, qui attestent que César trouva le Trésor fermé, & l'enfonça par la violence.

Cic. ad Att.

Ince.

Il n'est pas moins certain qu'un trait si audacieux le sit hair de la multitude, qui jnsqu'alors lui avoit été absolument dévouée. Il le sentir si bien, qu'il n'osa haranguer le Peuple, avant son départ, comme il l'avoit résolu. Cicéron remarque, qu'il avoit fait tort à ses affaires, en démentant par le pillage du Trésor l'opinion qu'il vouloit que l'on est de son opulence; & par ses menaces conte Métellus, l'affectation de clémence dont il s'étoit tant sait d'honneur.

sa douceur Ce n'étoient pas ses ennemis seuls par leinte: atort, qui taxoient sa douceur de feinte. Cucie. ibid. rion tenoit le même langage. Il disoit à Cicéron que la mort de Mérellus, s'il se fût fair tuer, autoit été le signal d'un carnage universel : que Céfer n'étoir

fe für fait tuer, auroit été le signal d'un carnage universel : que César n'étoit point porté à la clémence par caractère, mais par politique, & pour se gagner la faveur du Peuple : & que s'il s'en

a Qui duarum rerum simulacionem tam citò amiactario. C.e. ad Att. X. 8. setit, -mansuetudinis in

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 427
voyoit une fois haï, il deviendroit cruel. An. R. 703.
Mais ces difcou.s de Curion marquent AN. J. C. 49.
plutôt ce qu'il penfoit lui-même, que
les vrais sentimens de César. En effet
tous ceux qui l'environnoient, l'exhortoient à faire main basse fur ses ennemis. Et c'est ce qui fait l'éloge de sa
clémence, & qui prouve que la gloire
en est dûe à lui seul, puisqu'il s'y tint
constamment attaché contre l'avis &
malgré les sollicitations de ceux qui lui
rendoient les plus grands services.

## §. I I.

Avant que de partir pour l'Espagne, César Mistribue des Commandans en son nom dans l'Italie & dans plusieurs Provinces. Marseille lui ferme ses portes : il l'assiége. Pour la construction des ouvrages, il fait couper un bois sacré. Il laisse le soin du siège à Trébonius, & continue sa route vers l'Espagne. Forces de Pompée en Espagne. Afranius & Pétreius viennent se camper sur la Segre près de Lerida. Il paroît que l'armée de César étoit forte & nombreuse. Cavalerie Gauloife. Il serre les ennemis de près. Combat qui ne lui réussit point. Il se trouve dans de très-grands embarras. Il reprend la supériorité. Il force les ennemis à abandonner leur camp. Il les poursuit,& les empêche de passer l'Ebre. Quoiqu'il put tailler en piéces les Légions ennemies, il les épargne, aimant mieux les réduire à mettre les armes bas. Accord presque conclu entre les soldats des deux armées. Pétreius en empêche l'effet. Cruauté de ce Lieutenant de Pompée. Clémence de César. La guerre se renouvelle. César en harcelant & mattant les ennemis, les force à se rendre. Entrevûe d'Afranius avec César, qui exige pour unique condition que les troupes de ses adversaires soient licentiées. Cette condition est acceptée & exécutée. César réduit sans peine l'Espagne ultérieure, après quoi il se rend devant Marfeille. Récit de ce qui s'étoit passé au siège de Marseille en l'absence de César.Persidie imputée aux Marseillois avec assez peu de vraisemblance. Conduite sévére de César à l'égard des Marseillois, mais sans cruauté. Le parti de César reçoit un échec en Illyrie. Les soldats d'une cohorte au service de Cesar, aiment mieux se tuer les uns les autres que de se rendre. Curion passe en Afrique, pour y faire la guerre contre Attius Varus, & contre Juba Roi de Mauritanie. Premiers avantages remportés par Curion. Varus tâche de lui débaucher ses troupes. Fermeté de Curion dans ce danger. Ses discours au conseil de guerre, & aux soldats. Les soldats lui promettent fidélité, Il défait Varus. Juba vient au secours de Varus. Présomption de Curion, Bataille où l'armée de Curion est défaite entiérement. Curion se fait tuer sur la place. Sort funeste de presque tous ceux qui n'avoient point péri dans la bataille, Arrogance & cruauté de Juba. Réflexion sur le malheur & la témérité de Curion.

Esar, avant que de partir pour An. R. 703, l'Espagne, prit de justes mesures Avant que de pour s'assure la possession de l'Italie, partir pour & des Provinces qu'il laissoit derriére par distribue. lui. Il donna le commandement dans la des Commanville à Lépidus, alors Préteur, celui-là dans en fon même qui dans la fuite ufurpa la puif-te l'Italie &c fance souveraine sous le nom de Trium-provinces, vir avec Antoine & le jeune César. Antoine actuellement Tribun fur chargé du foin de l'Italie. Son frére C. Antonius eut le département de l'Illyrie, Crassus celui de la Gaule Cisalpine. Céfar donna aussi ses ordres pour construire & équiper deux flottes, l'une sur la mer Adriatique, l'autre sur celle de Tof-

450 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

AN. R. 705, cane. Dolabella gendre de Cicéron eut

Av. J. C. 49 le commandement de la première: la
feconde avoir pour Amiral le fils de
l'Orateur Hortensus. Nous avons vû
que Valérius avoir été envoyé en Sardaigne, & Curion en Sicile, pour
passer de la en Afrique. L'attention de

César se porta jusqu'en Syrie & en 10, xiv. 13. Orient. Il délivra des sets le malheureux Artistobule, autresois roi des Jusss, asin qu'il allât en Judée exciter, s'il le pouvoir, quelque trouble, & traverser Métellus Scipion, qui assembloit en Syrie des forces pour le service de Pompée. Moyennant ces arrangemens, César compta pouvoir se livrer entiérement à l'expédition d'Espagne. La ville de Marfeille lui causa un retardement auquel il n'avoir pas, ce semble, lieu de s'attendre.

Marfeille lui Lorsqu'il en approcha, il trouva les ferme ses por portes fermées, & il apprir que les hateiull'alfige.

Cof. de B. bitans faisoient toutes sortes de prépaGiv. 1. 34 ratifs pour soutenir un siége, en cas qu'ils fussent attaqués. Les Marseillois pensoient remplir le devoir d'anciens & sidéles alliés de Rome, en s'attachant au parti de Pempée, du côté duquel ils voyoient le Sénat & les Consuls. Je dirai même que pleins de respect pour

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 431 les loix de la probité & de la vertu, AN. R. 703. (car \* telle est l'idée que nous donnent Av. J. C. 49. d'eux les anciens écrivains ) ils ne de- \*Hill. Anc. voient pas être favorablement disposés Arc. 11. 5. 2. pour Céfar. Il est vrai qu'ils lui avoient des obligations : mais ils devoient aussi beaucoup à Pompée, qui en avoit fait ressouvenir à Rome leurs Députés, lorsqu'il s'étoit vû contraint d'en fortir, Par ces différentes raisons, ils s'étoient déterminés à ne point recevoir César dans leur ville : & il paroît même qu'ils avoient pris des engagemens avec Domirius, qui depuis l'affaire de Corfinium s'étant tenu caché dans des terres qu'il avoit sur les côtes de Tofcane, y avoit ramassé & équipé ses barques, avec lesquelles il étoit actuellement en mer pour venir à Marfeille.

Céfar n'étoit pas homme à fouffrir tranquillement l'affront que lui faifoient les Marfeillois, en lui interdifant l'entrée de leur ville. Il mande les chefs du confeit public, & tâche de les ramener par des exhortations douces, mais faites d'un ton d'autorité. Ces Députés, après l'avoir entendu, rentrérent dans la ville; & lui rapportérent la réponfe de leur Sénat, qui se réduisoit à ceci: » Qu'ils voyoient le Peuple Romain

412 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. Au. R. 703.

» divisé en deux partis, & que ce n'é-AT. J. C. 49. " toit point à eux qu'il appartenoit de » décider une si grande querelle. Que » les chess de ces deux partis étoient » Pompée & César, l'un & l'autre pa-» trons & protecteurs de leur ville. Que » dans une pareille conjoncture, rien ne » leur convenoit mieux que de demeu-» rer neutres, & de ne recevoir aucun des deux contendans ni dans leur » ville ni dans leur port. " Ce langage avoit quelque chose de spécieux, mais il n'étoit pas sincère. Car tandis qu'ils excluoient César, ils recevoient Domitius, qui entra alors par mer dans leur ville, & y prit le commandement des armes.

Ce fut donc une nécessité pour Céfar, ou de se retirer avec honte, ou de mettre le siège devant Marseille. Il prit ce dernier parti, amena trois Légions devant la ville, & commença à dresser Pour la con- ses batteries. Pour la construction des

Aruction des ouvrages, il tours, galleries, & autres ouvrages usibois facré.

battonerun tés alors dans les siéges, il ordonna Dois acre.

Lucan. I. III. que l'on coupât un bois qui étoit dans le voifinage. C'étoit un bois facré, & le scrupule retenoit la main des soldats. César, qui n'étoit rien moins que superstitieux, ou pour parler plus juste, qui n'avoir

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 433
n'avoit aucune religion, parfait Epicu-Ax. R. 705;
rien de spéculation & de pratique, prend Av. J. C. 45
lui-même une hache, attaque l'un des
arbres de la forêt, & par son exemple
apprend à ses soldats à vaincre leur timi-

de répugnance. Pour ôter le libre usage de la mer 11 laisse te aux assegés, il fit construire à Arles a Trébonius, douze galeres, qui furent lancées à continue l'eau trente jours après que les bois en la route vers avoient été abattus. Il donna le commandement de cette petite flotte à D. Brutus : & ayant ainfi mis le siège en train, il en laissa le soin à Trébonius, & poursuivit sa route vers l'Espagne, où il avoit envoyé devant lui C. Fabius avec trois Légions, qui avoient hiverné autour de Narbonne. Les autres, dont les quartiers étoient plus éloignés, avoient ordre de suivre aussi diligemment qu'elles le pourroient.

Les forces de Pompée en Espagne Forces de étoient considérables. Il y avoit sept Lé Pompée ensérgions, dont six étoient venues d'Italie, snius à Pagne. Afragions, dont six étoient venues d'Italie, snius à Pagne. Afragions et le levée dans letteius vienneus. Ces sept Légions étoient distriper se la Sébuées sous trois Lieutenans Généraux pre près de de Pompée, Afranius Consulaire, Pétreius ancien Préseur, & M. \* Varron.

<sup>\*</sup> Je ne vois rien qui emptche de penser que ce Tome XIII, T

A.v. P. 793, Le premier en avoit trois, & fon dépar-A.v. J. C. 49 tement s'étendoit depuis les Pyrénées jusques vers le Guadalquivir. Les deux autres à la tête chacun de deux Légions commandoient, l'un dans le pays entre le Guadalquivir & la Guadiane, & l'autre dans la Lusstanie.

Pompée leur ayant envoyé Vibullius Rufus, l'un des réchappés de Corfinium, pour les avertir de se préparer à soutenir la guerre contre César, ils se concertérent entre eux, & convinrent que Pétreius iroit avec ses deux Légions joindre Afranius, & que Varron demeureroit chargé de garder l'Espagne ultérieure. Pétreius & Afranius réunis se trouvérent donc avoir ensemble cinq Légions, & de plus quatre-vingts cohortes de troupes Espagnoles, les unes légéres, les autres pesamment armées: le tout faifant plus de foixante mille hommes. Avec ces forces ils vinrent se camper près de Lérida sur la Ségre, parce que le poste leur parut avantageux. Leur camp étoit sur une hauteur. Ils avoient une libre communication avec la ville, & devant eux la Ségre,

troisséme Lieutenant de sous lui dans la guerre des Pomple fût le dosse Varron, qui avois déja servi

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 435 fur laquelle étoit à cet endroit un pont AN. R. 703de pierre, qui leur assuroit le passage à l'autre bord. Derriére s'étendoit une grande plaine, très-fertile, & terminée par une autre riviére qui se nomme la Cinca. C'étoit là qu'ils prétendoient arrêter les efforts de César, & couvrir toute l'Espagne. Afranius avoit aussi envoyé occuper les gorges des Pyrénées : mais Fabius força aisément les passages, marcha à grandes journées vers Lérida, & établit son camp vis-à-vis des ennemis, la riviére entre deux.

Je ne puis pas dire à quel nombre 11 paroit que de Légions & de troupes auxiliaires se l'armée de Cémonta l'armée de César, lorsqu'elle sut & nombreucomplette : non qu'il ne l'eût marqué fe. Cavaletie dans ses Commentaires, mais parce que son texte se trouve défectueux. Il est à croire qu'elle étoit nombreuse, & nous savons en particulier qu'une florissante

cavalerie Gauloife contribua beaucoup à la victoire.

Une raison qui redoubla l'attention de César à fortifier cette armée, c'est que le bruit s'étoit répandu que Pompée venoit avec toutes ses forces par la Mauritanie pour passer en Espagne. Ce fut peut-être encore ce qui le détermina à prendre une précaution singu-

Aw. R. 703, liére pour s'assurer de la sidélité de ces Aw. J. C. 45° mêmes troupes. Il emprunta de l'argent aux officiers, & le distribua aux soldats, Ainsi les uns lui étoient attachés par intérêt, & les autres par reconnoissance, Les officiers avoient une partie de leur fortune entre ses mains, les soldats chérissoient sa libéralité.

Il sette les ll ne se passa rien de considérable en enuemis de Espagne en l'absence de César, sinon qui ne lui que l'un des deux ponts que Fabius seussits soint avoir sur la Sépara de 14 de 17 de 18 de 18

les grandes eaux, deux de fres Légions fe trouvérent coupées & féparées du reste de l'armée. Afranius prôsita de l'occasion pour les attaquer, & les mit en quelque péril. Mais Plancus, qui les commandoir, s'étant défendu avec courage, donna le tems à Fabius de voir à fon fecours : & chacun se retira dans fon camp sans beaucoup de pette.

Deux jours après Céfar arriva avec une escorte de neuf cens chevaux, qu'il s'étoir réservés pour la garde de sa perfonne. Il commença par rétablir, dès la nuit qui suivit son arrivée, le pont qui avoit éré ronpu. Le lendemain il passa la ségre, & alla présenter la bataille à Afranius, qui se contenta de

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 437 faire sortir ses troupes de son camp, & AN. R. 705 de les ranger à mi-côte, mais ne descen-Av. 1. C. 49. dit point dans la plaine. César voyant qu'il refusoit le combat, résolut de le ferrer de près, & de se dresser un camp au lieu même jusqu'où il s'étoit avancé, c'est-à-dire, à quatre cens pas de la colline sur laquelle les Lieutenans de Pompée étoient campés. Pour cela il fit creuser un fossé de front, & en face de l'ennemi, par la troisiéme ligne de son armée, pendant que les deux premiéres étoient en ordre de bataille. Cet ouvrage se fit tranquillement, sans que Pétreius ni Afranius en eussent le moindre foupçon: & lorsqu'il fur fini, César retira toutes ses troupes derriére le fossé, & passa ainsi la nuit. Les jours suivans il acheva tout le circuit, les remparts, les parapets, toujours felon la même méthode, tenant la plus grande partie de son armée sous les armes pour couvrir les travailleurs. Il se forma ainsi un camp à la vûe de l'ennemi sans risque, sans perte, sans inconvénient : & il y fit venir tout ce qui étoit resté dans l'ancien camp, fix cohortes avec les bagages.

Entre la colline qu'occupoient les Lieurenans de Pompée, & la ville de Lérida, étoit une plaine d'environ trois

T iii

A. B. 203, cens pas, au milieu de laquelle s'élevoit Av. J. C. 20 un tertre, dont Céfar réfolur de s'emparer, parce qu'en étant maître il entroupé à Afranius la communication avec la ville, où étoient fes magasins, & avec le pont de pierre. Afranius ayant compris le dessein de l'ennemi, en fentir la conféquence. Il se livra un combat très-vis & très-long autour de ce tertre: les troupes de César y coururent grand risque d'être défaites: & ensin, quoiqu'elles sissem de grands efforts de valeur, l'avantage sur du côté d'Afranius, puisque le tertre lui resta. Il le fortifia avec soin, & y logea un corps de troupes considérable.

Céfar remarque qu'une cause qui contribua au mauvais succès de cette action, c'est que ses soldats n'étoient point accoutumés à la façon de se batte de leurs adversaires. Ceux-ci, qui étoient depuis plusieurs années en Espagne, avoient pris, comme c'est l'ordinaire, les manières du pays. Ils combattoient presque à la mode des Barbares, s'avançant avec hardiesse, puis reculant, & ne se faisant ni un devoir de garder leurs rangs, ni une honte d'abandonner leur poste. Cette méthode est certainement moins bonne, que celle

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 439
des troupes qui combattent fertées & AM. R. 703, de pied ferme. Mais parce qu'elle étoit AV. J. C. 422, nouvelle & inattendue pour les foldats de Céfar, elle ne laissa pas de les troubler.

Ce commencement de mauvaise for- 11 se tronve tune pour César, sur bientôt suivi de grands em-nouveaux malheurs. Les eaux de la Sé-barras. gre s'étant extraordinairement grossies, renversérent les deux ponts que Fabius y avoit construits : ensorte que César se trouva enfermé entre deux riviéres, la Ségre & la Cinca, dans un espace qui n'avoit pas plus de dix lieues, prêt à manquer de vivres, & ne pouvant ni en tirer du pays même, parce que les Lieutenans de Pompée, avoient tout enlevé, ni recevoir les convois qui lui venoient de la Gaule & d'Italie, parce qu'il ne leur éroit pas possible de passer la riviére. Afranius au contraire étoit dans l'abondance. Il avoit fait de longue main d'amples provisions: & de plus son pont qui étoit de pierre, ayant résisté à la violence des eaux, lui donnoit la liberté de s'étendre, & assuroit le passage de tout ce que l'on apportoit à son camp. Les Espagnols qu'il avoit dans son armée, lui rendoient de grands services, & incommodoient beaucoup César, Ils

AN. R. 703, connoissoient le pays, ils étoient agiles
AN. J. C. 49. & alertes : ce qui les mettoit en état de
battre la campagne, & de tomber sur
tous ceux qui s'écatroient du camp de
César pour aller chercher au loin des
vivres & des fourages. Les rivières mêmes n'étoient pas pour eux un obstacle :
ils avoient l'habitude de les passer un
des outres, qu'ils portoient roujours à
la guerre avec eux. Ainsi César se voyoir
comme assiégé, & menacé d'une disette

qui alloit ruiner fon armée.

Il voulut rétablir ses ponts, mais il ne put vaincre les obstacles que lui opposoient à la fois les eaux & les ennemis. Un grand convoi lui étoit venu de Gaule, des rireurs d'arçs, de la cavalerie Gauloise avec beaucoup de chariots & de bagages, & environ six mille hommes de tout ordre & de toute espéce, sans chef & sans discipline. La riviére les arrêtoit tout court. Afranius, qui en fut averti, passa la Ségre avec toute sa cavalerie & trois Légions, & les atraqua lorsqu'ils s'y attendoient le moins. La valeur de la cavalerie Gauloise sauva toute cette troupe, & en foutenant le combat pendant un long tems donna moyen aux autres de gagner des montagnes où ils se mirent en sureré. La CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 441
perte qu'ils firent se rédussit à deux cens AN. R. 703.
archers, un petit nombre de cavaliers, Av. J. C. 49.
quelques valets & quelques bagages.

C'étoit néanmoins encore un échec pour Céfar. Le prix des vivres en augmenta dans son camp, & le boisseau de bled, qui étoit de près d'un quart moindre que le nôtre, s'y vendit jusqu'à cinquante deniers, qui font vingt - cinq

francs de notre monnoie.

Ces nouvelles ayant été portées à Rome, & même enflées, comme il arrive, par la renommée, & par les lettres des Lieutenans de Pompée & de leurs amis, on y crut Céfat perdu: & plusieurs illustres Sénateurs, qui jusqu'alors avoient balancé à se déclarer, pass'erent en Gréce, croyant faire une démarche qui ne les commettoit plus, & qui néanmoins n'étoit pas si tardive, qu'on pût leur reprocher d'avoir attendu l'événement. Je ne sais si Cicéron doit être mis de ce nombre, ou s'il n'étoit pas parti quelque tems auparavant.

Céfar fur bien ramener la fortune, Il reprend la & prouver qu'un génie supérieur, quoi-supériorité. que dans de grandes difficultés, a toujours beau jeu vis-à-vis de gens médio-cres, à qui les circonstances ont don-

Ax. R. 703. ressource il s'avisa. Il fit construire des Av. J. C. 49. barques légéres , à l'imitation de celles qu'il avoit vises en usage dans la Grande Bretagne , dont la quille & les côtes étoient de bois , & le reste d'osier recouvert de cuir. Lorsqu'il en eut un nombre suffisant , il les transporta sur des chariots pendant la nuit à vingre.

des chariots pendant la nuit à vingt
\* Plus de fept deux \* mille pas de fon camp. Avec ces
lieues. barques il fit passer la rivière du nombre de foldats, il s'empara d'une colline
fur l'autre bord, s'y fortifia avant que
les ennemis songeassent à l'empêcher,
y logea une Légion, & ensin jetta un
pont sur la Ségre, qui sur achevé en

deux jours.

Le premier avantage qu'il tira de son pont sut de recueillir le grand convoi qui avoit couru tant de risques: les sub-sistances devintent plus aisées, & le jour même que ce pont su achevé, une grande partie de sa cavalerie avant passé à l'autre bord tomba sur les sourageurs ennemis, qui ne s'attendoient à rien moins, tailla en piéces une cohorte entiére d'Espagnols, & revint heureusement au camp avec un très-grand butin. En même tems on reçut de bonnes mouvelles du siège de Marseille, qui encouragérent beaucoup les soldats: &

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 445
dès-lors Céfar prir fur Afranius une fu-An. R. 701périorité, qui ne cessa de croître jusqu'à Nr. J. C. 42la pleine victoire. Sa cavalerie, qui étoit
très-belle & très-forte, désoloit les ennemis. Ils n'osoient plus s'écarter pour
leurs fourages, ou s'ils le faisoient ils
s'en trouvoient très-mal. Ils furent réduits à prendre le parti d'aller au fourage pendant la nuit, contre l'usage universel de la guerre.

Dès que les affaires de César parurent en bonne posture, tous les peuples des environs s'empressérent à rechercher son amitié, & en conséquence à lui envoyer des vivres. Afranius perdoit tous les jours quelque allié. Cer esprit de désection gagnoit de proche en proche: & déja des peuples assez éloignés renonçoient à leurs engagemens avec les Lieutenans de Pompée, & en prenoient de nou-

de Pompée, & en prenoient de nouveaux avec Céfar.

Afranius commençoit à s'effrayer. Il forceles
Céfar augmenta encore ses craintes par enneuis à
une de ces entreprises, qui montrent teur camp,
en lui tout à la fois & un génie fertile
en expédiens, & un courage capable
de tout tentet. Son pont étoir à plus de
sept lieues de son camp, & par conséquent sa cavalerie avoit un grand cir-

cuit à faire pour passer à l'autre bord. T vj 444 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
An. R. 703. Il s'avisa de faire des saignées à la ri-

Av. I. C. 49. viére, & de détourner une partie de ses eaux dans des canaux de trente pieds de profondeur, pour parvenir à la rendre guéable. Afranius & Pétreius appréhendérent que lorsque cet ouvrage seroit achevé, la cavalerie ennemie ne leur coupât entiérement les vivres & les fourages. Ils crurent donc devoir abandonner un poste qui n'étoit plus tener ble, & transporter la guerre en Celtibérie, où Pompée avoit une grande réputation à cause de ses exploits contre Sertorius, au lieu que le nom de Céfar y étoit moins connu. Ils comptoient en tirer des renforts considérables, & en profitant de l'avantage des lieux traîner. la guerre en longueur, & gagner ainsi l'hiver.

> Pour exécuter ce dessein, il leur falloir passer l'Ebre. Ils firent donc ramasser tout ce qui se trouva de bateaux sur cette riviére, dans la vûe d'en saire un pont à Octogése, ville située sur l'Ebre, à peu de distance & à gauche de la Ségre, & éloignée de leur camp de vingt mille pas. Ils voyoient que l'ouvrage de César avançoit. Déja les eaux de la Ségre étoient diminuées de hauteur au point que sa cavalerie pouvoir les traverser

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 445
quoique avec quelque peine, & qu'un an. R. 7011
homme à pied n'en avoit que jusqu'aux Av. J. C. 454
épaules. Les Lieutenans de Pompée crurent qu'il étoit tems de partir: & après
avoir d'abord envoyé au-delà de la Ségre deux Légions qui y dressérent un
camp, ils les suivirent peu après avec
rout le reste de leurs forces, laissant
feulement deux cohortes en garnison

dans Lérida.

Céfar vouloit pourfuivre les ennemis, mais il y étoit fort embarraffé: fuit, & les
mis, mais il y étoit fort embarraffé: fuit, & les
Aller avec toute fon armée chercherraffe l'Ebre,
fon pont, c'étoit allonger prodigieusement fa marche, & donner le tems à
Afranius d'arriver à l'Ebre fans aucune
difficulté. Exposer son infanterie à passer
une rivière dont la hauteur étoit encore
si considérable, c'étoit risquer beaucoup, & peut-être craignoit-il que les
soldats ne s'y portassent pas volontiers.
Restoit la cavalerie, dont un gros détachement passe la Ségre par son ordre,
atteint les ennemis, les harcéle, les fatigue, les empêche d'avancer.

On découvroit les combattans de dessus les collines auprès desquelles César étoit campé. A cette vûe les soldats légionaires entrent d'eux-mêmes dans les sentimens qu'il souhaitoit : ils sont 446 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
An. R. 703. au défespoir de voir l'ennemi leur échap-

Av. J. C. 49 per : ils s'adressent à leurs Officiers, & les prient d'obtenir de leur Général qu'il ne les ménage point : ils déclarent qu'ils ne craignent ni péril ni fatigue, & qu'ils sont prêts à passer la rivière comme avoit fait la cavalerie. César témoigna de la répugnance, mais il céda pourtant à leurs désirs : & ayant choisi fout ce qu'il y avoit de soldats plus foibles de corps & de courage dans chaque compagnie, il les laissa dans le camp avec une Légion & tous les bagages. Le reste de l'armée passa heureusement la riviére, à l'aide d'une double haie de cavalerie placée au-dessus & au-dessous. Il y eut quelques foldats que la violence du courant emporta; mais ils furent recueillis & fauvés par les cavaliers qui étoient plus bas, & aucun ne périt. Ce grand obstacle étant vaincu, tout devint facile : & malgré un circuit de six mille pas, & le tems qu'il fallut perdre à passer la rivière, l'ardeur des troupes fut si grande qu'el-les atteignirent à la neuvième-heure du jour l'armée ennemie, qui étoit partie à minuit.

> Lorsqu'Afranius les apperçut de loin, justement effrayé il interrompit sa mar-

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 447 che, fit halte sur une hauteur, & mit An. R. 704 fon armée en bataille. César ne voulut Av. J. C. 49. point exposer à une action ses troupes fatiguées, & fit halte pareillement dans la plaine. Les ennemis recommencérent à marcher : il recommença à les poursuivre. Enfin ils prirent le parti de camper : en quoi ils firent une grande faute. Car à cinq mille pas de là, ( moins de deux lieues ) se rencontroient des montagnes & des défilés, où un très-petit nombre d'hommes pouvoit arrêter toute l'armée de César : moyennant quoi ils auroient continué leur route jusqu'à l'Ebre sans crainte & sans péril. Mais satigués d'une longue marche, pendant laquelle ils avoient toujours eu à combattre la cavalerie de César, ils remirent la chose au lendemain. Le moment perdu ne revint plus : & ce fut la caufe de leur ruine.

Sur le minuit on auertit Céfar que les Lieutenans de Pompée fortoient à petit bruit de leur camp. Aussi-tôt il fait donner dans le sien le signal de la marche. Les ennemis voyant qu'ils alloient être poursuivis demeurérent tranquilles, craignant un combat nocturne où ils auroient eu beaucoup de désavantage à cause des gros bagages qu'ils

Av. R. 701 menoient avec eux, & parce que la ca-Av. I. C. 49 valerie de Céfar étoir de beaucoup supérieure. Comme donc ils ne pouvoient éviter un ennemi si vigilant, ils résolurent de ne se point presser, & de prendre leur tems tout à l'aise pour partir à la clarté du jour, persuadés qu'ils autoient ainsi plus de facilité pour se défendre lorsqu'ils seroient attaqués dans

leur marche.

Ce n'étoit point le dessein de Céfar. Plein de ce feu, qu'on ne peut se lasser d'admirer, il avoit formé le plan de tourner le camp des ennemis, & d'arriver avant eux aux gorges des mon-tagnes. Afranius étoit maître du droit chemin. Ainsi il fallut que César sit marcher son armée par des vallons, par des précipices, à travers des rochers escarpés, où les foldats ne pouvoient gravit qu'en se débarrassant de leurs armes. & fe les rendanmensuite les uns aux autres. Dans cette marche ils sembloient au commencement tourner le dos à l'ennemi: de façon que les foldats d'Afranius, qui les considéroient de leur camp, les insultoient sur leur suite prétendue. Mais ils furent étrangement furpris, lorsqu'ils les virent au bout d'un tems tourner sur la droite; ensorte que

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 449
les premiers débordoient déja leur camp. An. R. 7032
Alors il n'y eut perfonne d'entre eux qui Av. J. C. 420 ne criât aux armes, & qui ne s'empreffât de courir vers les montagnes. Il n'étoit plus tems: Céfar avoit pris trop d'avance: & comme fa cavalerie incommodoit toujours les adverfaires & rallentifloit leur marche, fes Légions, malgré les difficultés des lieux, arrivérent

les premiéres aux gorges.

Afranius se trouva donc avoir l'ennemi en tête & en queue. Dans une striste position, il s'arrêta sur une colline, d'où il détacha quatre cohortes Espagnoles pour aller se saisir de la montagne la plus haute de tous les environs. Son dessein étoit de gagner Octogése par les hauteurs, puisque le chemin de la plaine lui étoit fermé. Mais la cavalerie de César enveloppa & tailla en piéces ces quatre cohortes à la vûe des deux armées.

Conortes a la vue des deux armees.

L'occasion étoit belle pour César d'ex-quoiqu'il poir terminer l'armée d'Afranius, qui con-estet de la comme elle étoit n'autoit pas ré-ennemies, il sisté un moment. On lui demandoit de les françue, aimantmieux coutes parts le signal du combat : & les les festquie à officiers accouroient autour de lui pour mettre les arslui prouvet par des raisonnemens, dont affurément il n'avoit pas besoin, que le succès étoit infaillible. Il se tint ferme à

Av. R. 703. refuser d'engager une action, parce qu'il Av. J. C. 49. comptoit pouvoir terminer l'affaire sans tirer l'épée, & réduire les ennemis par la faim. " Pourquoi, disoit-il, dans la » supposition même que l'événement du » combat fera heureux, pourquoi ex-» poser à être blessés & tués des soldats » qui ont si bien mérité de moi? Pour-» quoi tenter la fortune ? Est-il moins » digne d'un bon Général de devoir la » victoire à son habileré, qu'à la force » des armes ? « Il étoit même, à ce qu'il assure, touché de compassion pour les foldats d'Afranius, qui après tout étoient ses concitoyens, & qu'il faudroit égorger, pendant que l'on pouvoir réussirégalement sans qu'il leur en coutât la vie. Peut-être ausii méprisoit-il trop les Lieutenans de Pompée pour se mesurer avec eux : il vouloit les forcer à l'humiliante nécessité de lui demander quartier & de mettre les armes bas.

Sa réfolution ne fut point du tout goûtée des troupes, qui dans leur mécontentement difoient tout haut, que puisque César manquoit une si savorable occasion, & ne les menoit point au combat lorsqu'elles se vouloient, elles n'iroient point lorsqu'il voudroit les y mener. Rien ne put l'ébranler. Il étoit

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 451 fi affliré de vaincre, qu'il s'écarta même An. R. 701. un peu pour laisser à Afranius & à Pé-Av. J. C. 499. treius la liberté de regagner leur camp: ce qu'ils firent. Quant à lui, après avoir disposé des troupes sur les montagnes pour garder les désilés, il se campa le plus près des ennemis qu'il lui sut possible.

Peu s'en fallut que César ne recueil- Accord preslît dès le lendemain le fruit de sa dou- que conclu ceur & de sa bonne conduite. Car les armées. Pé-Lieutenans de Pompée ayant entrepris pêche l'effet. de tirer un fossé bordé de son parapet Cruausédece depuis leur camp jusqu'à l'endroit où pompée. Cléils alloient prendre leur eau, & s'étant mence de Cééloignés pour aller présider par euxmêmes à cet ouvrage, plusieurs de leurs foldats, en leur absence, liérent entretien avec ceux qu'ils connoissoient dans l'armée de César. Ils commencérent par les remercier de les avoir épargnés le jour précédent, avouant qu'ils leur avoient obligation de la vie. De là ils passérent à leur demander, si on pouvoit se fier à la parole de César, témoignant de la douleur d'avoir à combattre contre des concitoyens, contre des proches, avec lesquels ils étoient unis par les liaifons les plus faintes. Enfin ils stipulérent même pour leurs Comman-

452 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONSI AN. R. 703. dans, qu'ils ne vouloient pas paroître Av. J. C. 49 trahir : & pourvû qu'on accordat la vie fauve à Afranius & à Pétreius, ils promettoient de changer de parti. Déja ils avoient député les plus distingués de leurs Capitaines pour aller négocier avec César : & sur ces préliminaires d'un accord prêt à se conclure, les soldats des deux armées passoient dans le camp les uns des autres, de façon que les deux camps n'en faisoient presque plus qu'un. La chose sut portée au point, que le fils d'Afranius envoya demander à Céfar qu'il lui assurât la vie & à son pére. La joie étoit universelle : on se félicitoit mutuellement, les uns d'avoir

treprise si importante.
Les choses étoient en ces termes, lorsqu'Afranius & Pétreius, sur la nouvelle qu'ils en eurent, revintent dans leur camp. Afranius prenoit assez assément son parti, & étoit prêt à tout événement. Mais Pétreius ne s'abandonna pas lui-même. Il fait prendre les armes à ses esclaves, & les joignant à sa garde Espagnole, il donne sur les foldats de César qu'il trouva mèlés parmi les siens, en tue une partie, & force les autres à tes estenses de les parties de serves de les autres de serves de les parties de serves de serv

évité un si grand danger, les autres d'avoir terminé sans coup férir une en-

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 453 fe sauver avec assez de peine. Ensuite ilan. R. 703: va par-tout le camp, priant ses soldats Av. J. C. 45 avec larmes d'avoir pitié de lui & de Pompée leur Général, & de ne les point livrer l'un & l'autre à la cruelle vengeance de leurs adversaires. On se rassemble de toutes parts au Quartier Général. Là Pétreius leur propose de se lier par un nouveau serment, & de jurer qu'ils n'abandonneront & ne trahiront point leurs chefs, & qu'ils ne prendront point chacun pour soi de délibération particulière, mais agiront tous de concert pour l'utilité commune. Il préta lui-même le premier ce ferment, puis l'exigea d'Afranius, ensuite des officiers, & enfin des foldats.

Le zêle de Pétreius ne s'en rint pas là: il se porta jusqu'à la cruauté. L'ordre fut donné à tous ceux qui avoient dans leurs tentes quelque soldat de Céfar, de le dénoncer, afin qu'il en sûr tiré & égorgé en présence de toute l'armée. Quelques-uns obéirent, Mais le plus grand nombre eut horreur de cet ordre sanguinaire, lls recélérent soigneusement ceux qui s'étoient siés à eux, & leur procurérent les moyens de s'évader pendant la nuit. Du reste tous surent sidéles à leur nouyeau serment. L'accord

454 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
An. N. 703 presque conclu avec César sur oublié';
Av. J. C. 42-& l'on ne songea plus qu'à recommen-

cer la guerre.

Céfar pouvoit user de repréfailles, car il avoit dans son camp plusieurs soldats & officiers de l'armée ennemie. Il se donna bien de gatde de se prévaloit de ce droit, qui est souvent regardé comme légitime, mais qui examiné de sens froid est bien contraire à l'humanité. Il leur permit à tous de se retirer sans crainte. Quelques Tribuns & quelques Centurions aimérent mieux rester avec lui, & prendre parti dans son armée. Il les reçut avec joie, & toujours les distingua, les honora, & les fit monter à des grades supérieurs.

La guerre Il avoit été plus aifé à Pétreius de referenouvelle, nouveller la guerre, qu'il ne trouva de celant de mar-facilité à la foutenir. Il ne pouvoit ne trant les enne. aller au fourage, ni faire eau, qu'avec a fe rendre, beaucoup de peine & de danger. Les vivres devenoient tares dans fon camp:

beaucoup de peine & de danger. Les vivres devenoient rares dans son camp: & les Espagnols désertoient en soule. Il ne lui restoir de ressource, que de gagner quelque grande & sorte place, sous les murs de laquelle il pût se mertre à l'abri. Il se trouvoit entre Tarragone & Lérida: & il douta pendant quelque tems vers laquelle de ces deux

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 455 villes il dirigeroit fa marche. Comme An. R. 70; il dernière que j'ai nommée étoit plus Av. J. C. 49\* proche, il réfolut dy retourner.

La difficulté étoit d'avancer chemin. La cavalerie de César ne donnoit aucun relâche à ces troupes fugitives. Dans les plaines en s'arrêtant de tems en tems pour combattre, l'arriére-garde procuroit le moyen à la tête de l'armée de faire quelques pas en avant. Quand il se rencontroit une hauteur, leur situation devenoit plus avantageuse, parce que les premiers pouvoient défendre ceux qui venoient après eux. Mais lorsqu'il falloit descendre, c'étoit tout le contraire. Alors les Légions tournoient têre, & faisoient un effort pour repousser au loin la cavalerie ennemie : ensuite de quoi elles se précipitoient en courant dans le vallon, jusqu'à ce qu'elles eussent atteint la hauteur opposée. L'infanterie faisoit tout, parce que la cavalerie de cette armée étoit si effrayée & si tremblante, que bien loin d'en tirer du service, il falloit qu'on la plaçât au centre pour la mettre elle-même en fureté.

On conçoir bien qu'une marche si pénible & si souvent interrompue ne pouvoir pas être bien diligente. Lots-

Av. B. 703, qu'Afranius & Pétreius eurent fait qua-Av. J. C. 49 tre mille pas, ils s'arrêtérent sur une éminence, & tirérent une ligne devant eux comme pour camper, mais ne déchargérent point leurs bêtes de somme. César y sut trompé : il commença à établir son camp, fit dresser les tentes, & envoya la cavalerie au fourage. C'éroit ce que vouloient les Lieutenans de Pompée. Tout d'un coup vers l'heure de midi ils se remettent brusquement en marche, comptant être délivrés de cette formidable cavalerie, qui leur nuisoit si fort. Mais César dans le moment part avec ses Légions, laissant un petit nombre de cohortes à la garde des bagages, & fait porter l'ordre à sa cavalerie de revenir au plutôt. Elle revint, & ayant joint les ennemis avant la fin du jour, elle leur livra un si rude combat, qu'ils furent obligés de se camper à l'endroit où ils se trouvoient, loin de l'eau, & sur un terrain tout-àfait désavantageux.

Céfar auroit eu bon marché de cette armée, s'il eût voulu l'attaquer. Mais il suivoit son plan, & prétendoit forcer les ennemis à se rendre, en les mattant, & en les réduisant à manquer de toutes les choses nécessaires. Ils étoient

dans

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 457 dans la situation la plus cruelle. Comme Ax. R. 703. leur camp étoit mauvais, ils entrepri-Av. J. C. 49. rent de le fortifier. Mais plus ils s'étendoient pour gagner un meilleur terrain, plus ils s'éloignoient de l'eau : & ils ne remédioient à un mal que par un autre. La premiére nuit, aucun d'eux ne fortit du camp pour faire eau : & le lendemain il fallut que toute l'armée y allât en ordre de bataille; de forte que ce jour-là il n'y eut point de fourage. La disette, & le désir de continuer leur marche avec moins de difficulté, les obligérent bientôt de tuer toutes leursbêtes de fomme.

César augmenta étrangement, leur embarras, en commençant à tirer des lignes autour de leur camp pour les enfermer. Déja il y avoit fait travailler avec vivacité pendant deux jours, & l'ouvrage étoit fort avancé, lorsqu'Afranius & Pétreius, sentant la consequence de l'entreprise de l'ennemi, firent fortit toutes leurs troupes du camp, & se rangérent en bataille. César rappella promtement ses travailleurs, & mit son armée en état de soutenir le choc, si elle étoit attaquée, mais il ne voulut point engager le premier une action. Les Lieutenans de Pompée le voyant

Tome XIII.

Av. R. 793 en si bonne posture; demeurérent tran-Av. J. C. 49. quilles: & sur le soir les deux armées se retirérent sans en être venues aux mains. Le lendemain, qui étoit le quatriéme jour depuis que les lignes avoient été commencées, Céfar se préparoit à les achever. Afranius & Pétreius tentérent une derniére ressource, qui étoit de trouver un gué dans la Ségre. Mais lenr vigilant ennemi fit aussitôt passer la rivière à ses Germains armés à la légére, & à une bonne partie de sa cava-\* Terie; & plaça sur les bords d'espace en espace de bons corps de garde.

Entrevûe d'Afranius avec quant de toutes provisions, de bois, de Célar, qui exiadverfaires

tiées.

ge pour uni fourages, d'eau, de bled, les Lieuteque condition nans de Pompée furent contraints d'en que les trou-pes de ses venir au point où César avoit voulu les amener. Afranius fit demander une enfoient licentrevne, & dans un lieu, s'il étoit possible, qui fût hors de la portée des foldats. César consentit à l'entrevûe, mais non avec la circonstance que souhaitoit Afranius. Celui-ci se soumit à tout, & ayant donné son fils pour otage, il se rendit au lieu marqué par le vainqueur. La conversation se passa à la tête des deux armées, qui pouvoient entendre tout ce qui se dit de part & d'autre.

Enfin privés de toute espérance, man-

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 459
Afranius parla fort humblement. Il An. R. 701.
s'excufa fur la fidélité qu'il devoit à Pom. Av. J. C. 49.
pée fon Général: il s'avoua vaincu: il
conjura Céfar d'une maniére fort foumile de ne point user de sa victoire à la
rigueur, & d'épargner le sang de ses

malheureux concitoyens. César, disposé à agir avec clémence, voulut néanmoins prouver à Afranius ses torts. Il lui fit voir que lui & son collégue éroient les feuls en faute, les feuls ennemis de la paix, pendant que le Général contre lequel ils combattoient & les deux. armées avoient fait tout ce qui étoit de leur devoir pour y parvenir. Il ajouta un court plaidoyer en faveur de sa cause, & fir un dénombrement de toutes les prétendues injustices qu'il avoit souffertes, Il conclut par ordonner à Afranius de licentier ses Légions, " Je ne prétens-, point , dit-il , vous enlever vos trou-» pes pour les enrôler fous mes enfei-» gnes, comme il me seroit assez aisé: » mais je veux empêcher que vous ne » puissiez vous en servir contre moi. » C'est pourquoi sorrez de ces Provin-» ces, congédiez vos armées: en ce cas, » personne n'éprouvera de ma part aue cun mauvais traitement. Voilà mon

460 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
An. R. 701. " dernier mot, & la seule condition

Av. J. C. 49. » que j'exige. «

Cettre condition effaccep- agréablement des foldats d'Afranius, qui tée et exécuau lieu d'une peine qu'ils craignoient,

se voyoient en quelque façon récompensés par le congé que le vainqueur leur procuroit. Ils témoignérent bien clairement leur extrême fatisfaction. Car comme on contestoit fur le lieu & fur le tems où ce congé leur feroit donné, ils firent connoître & par leurs gestes & par leurs cris qu'ils désiroient d'être licenties dans le moment. Après quelque discussion sur cet article entre Céfar & Afranius, il fut réglé que ceux qui avoient un domicile ou des possessions en Espagne, ce qui faisoit presque un tiers de l'armée, recevroient leur congé sur le champ; & les autres, auprès du Var, petite riviére qui fait la séparation de la Gaule & de l'Italie. César de son côté assura qu'il ne feroit aucun mal à personne d'entre eux, & qu'il n'en forceroit aucun à prendre parti dans ses troupes. Il promit même de leur fournir des bleds jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés auprès du Var. Enfin il porta si loin la générosité, qu'il voulut CLADDIUS ET CORNELIUS CONS. 461
qu'on leur restituât ce qui leur avoit été An. R. 753emlevé dans la guerre, & qu'ils pourroient
reconnoître; se chargeant du dédommagement envers ses soldats, qui se trouveroient ainsi privés d'une partie de leur
butin. Par cette conduite il gagna tellement l'amitié & la consiance des soldats
du parti contraire, que depuis ce moment, pendant deux jours qui se passeent à donner les congés à ceux qui devoient être renvoyés sur le champ, il devint l'arbitre de toutes les contestations
qu'ils eurent, foir entre eux, soit avec
leurs commandans.

Après'ces deux jours, ceux qui devoient être menés au Var partirent en cet ordre. Deux Légions de Céfar marchoient à la tête, les autres à la queue, les troupes vaincues au milieu. Q. Fusius Calénus Lieutenant de César commandoit toute cette marche. Lorqu'on sur artivé au terme prescrit, les soldats d'Afranius surent licentiés: les chess & les premiers officiers allérent se rendre auprès de Pompée: un grand nombre de soldats prirent de nouveaux engagemens avec César, & passerier volontiers dans le parti d'un Général, qui savoit si bien vaincre, & si bien user de la victoire.

Cette campagne de César, & les

AR. R. 703. preuves qu'il y a données de son mérite Av. J. C. 49 supérieur pour la science militaire, & pour l'art de profiter de l'avantage des postes, lui ont mérité les louanges de tous les siécles; & dans ces derniers tems le suffrage du Grand Condé, comme je l'ai observé ailleurs, a mis le sceau à cette admiration univerfelle. Il ne m'appartient pas d'insister sur un objet si fort au-dessus de mes connoissances. Mais la magnanimité de ses procédés; ce fond inépuisable de clémence, que les injures mêmes & les cruautés de ses adversaires ne peuvent lui faire perdre, cette noble assurance de vaincre, ce refus généreux de grossir ses forces par toute autre voie, que par la bonne volonté & le confentement libre de ceux qui s'attachoient à lui, ce sont là des qualités dont je fens tout le prix, & fur lesquelles il ne me reste que le regret de les voir employées pour une aussi mauvaise vûe, que celle d'opprimer la liberté de sa patrie.

Céfar téduit fans peine pelloient Céfar à Rome. Mais Varron

ripagne un trieurenpre Lieutenant de Pompée, ayant fous lui quoillétend deux Légions & trente cohortes auxifeille.

liaires, tenoit encore l'Espagne ulté-

Plusieurs raisons très-puissantes rap-

Cef. de B. rieure : & c'étoit la maxime de César,

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 463 de croire n'avoir rien fait tant qu'il lui An. R. 703. restoit quelque chose à faire. Il fit donc Av. J. C. 49. partir en diligence Q. Cassius Tribun du Peuple avec deux Légions, & le suivit lui-même peu après accompagné de fix cens chevaux. Mais il n'eut pas besoin de faire usage de ces forces. Il ne lui en conta presque que de se montrer pour réduire cette Province, qui lui étoit affectionnée dès long-tems, parce qu'il y avoit exercé la Questure, & l'avoit ensuite gouvernée avec l'autorité de Propréteur. Ainsi dès que ses troupes parurent, & que l'on fut qu'il approchoit, à l'instant tout le pays se souleva en sa faveur. En même tems une des Légions de Varron ; celle qui avoit été levée dans la Province, le quitta lui présent, & se retira à Hispalis +, qui reconnoissoit César. Le Lieutenant de Pompée ne tenta point une inutile résistance. Il remit la Légion qui lui restoit à celui que Céfar envoya pour en prendre le commandement : & l'étant venu trouver lui-même à Cordoue, il lui apporta ce qu'il avoit d'argent entre les mains, & un état exact de ses provi-Gons & de ses vaisseaux.

César n'eut donc autre chose à faire à Cordoue, où il avoit indiqué une

V iv

464 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. An. R. 703. assemblée générale, que de recevoir les Av. J. C. 49. soumissions des Peuples, & les sélicitations de tout ce qu'il y avoit de Chevaliers & de citoyens Romains dans la Bérique. Il distribua des récompenses à ceux qui s'étoient distingués par leur ceux qui s'étoient distingués par leur ceux qui s'étoient distingués par leur gête pour fon parti, & la ville de Cadiz fut honorée par lui en cetté occasion du droit de bourgeoisie Romaine : s'il eut quelqu'un à punir, il n'imposa que des taxes pécuniaires. Après quoi laisfant Q. Cassius avec quatre Légions pour commander en son absence, il s'embarqua sur les vaisseaux de Varron, & vint aborder à Tarragone, où il reçut les Députations des peuples de presque toute l'Espagne citérieure. De là il alla par terre à Narbonne, & ensuite à son camp devant Marseille, qui étoit

présence pour se rendre. Récit de ce - Les Marseillois s'étoient défendus qui s'étoit qui s'étoit passé au siège avec un très grand courage. Ils avoient de Marseille deux sois essayé la fortune d'un combat en l'abfence naval : la premiére par leurs propres de César.

Caf. de B. forces ; la seconde avec un renfort de dix-sept vaisseaux, que leur avoir en-voyé Pompée, & qui étoir commandé par L. Nasidius. Toutes les deux sois ils éprouvérent le sort contraire, & surent II. 1.

aux abois 3018 qui n'attendoit que sa

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 465
battus pat D. Brutus, chef de la petite AN. R. 705.
flotte que Céfar tenoit devant leur port.
Ce ne fut néaumoins ni faute de valeur, ni faute d'habileté, qu'ils fuccombérent: & même dans la feconde action,
fi Nafidius eût montté une réfolution
égale à la leur, ils avoient lieu d'efpérer la victoire. Mais il n'avoit pas le.
même intérêt qu'eux à défendre Marfeille: & dès que le combat commença
à s'échauffer, il prir le large & abandonna lâchement fes alliés.

Ce qui donna l'avantage à D. Brutus, ce fut la bravoure incroyable de ses soldats, qui avoient été choisis avec soin entre les plus vaillans hommes de chaque Légion; & qui avec des crocs & des mains de ser harponnant les vaisseaux ennemis, venoient tout d'un coup à l'abordage; & rendoient inutile aux Marseillois la supériorité qu'ils avoient du côté de la science de la marine & de la bonne construction de leurs bâtimens. On peut se rappeller le trait que j'ai rapporté ailleurs de ce soldat, qui ayant en la main droite coupée, se batrit de la gauche jusqu'à ce que le vaisseau ennemi sut pris & sorcé.

Les Marseillois maltraités sur mer n'étoient pas attaqués par terre avec

466 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. AN. R. 701. moins de vivacité & d'acharnement. Av. J. C. 49. Trébonius, que Céfar avoit laissé pour commander le siège, construisit & fit agir des machines de toute espéce, livra des assauts, repoussa des sorties, & enfin après plusieurs mois vint à bout de faire bréche à la muraille. Une partie d'une tour sappée par le pied tomba, l'autre penchoit considérablement : & en achevant de la renverser les Romains se voyoient en état d'entrer dans la ville, sans que rien pût leur faire obstacle. Dans un si pressant danger-, les assiégés eurent recours à la miféricorde de leurs vainqueurs. Ils fortent en foule par la porte avec tout l'équipage de supplians, tendant les bras vers l'armée ennemie. A cette vûe l'attaque cesse : & les Marfeillois étant parvenus jusqu'aux Commandans se prosternent à leurs pieds, & les conjurent d'artendre l'arrivée de César. Ils reconnoissent qu'ils ne peuvent plus se défendre, & ils en concluent que par conséquent César sera toujours le maître de leur fort. Ils représentent avec larmes, que si la tour ébranlée tombe entiérement, & que la bréche s'élargisse, rien ne sera plus ca-

pable de retenir l'ardeur des soldats : &

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 467
que leur ville sera pillée, saccagée, & An. R. 701.
détruite entiérement. Tout cela fut Av. J. C. 49.
exposé d'une manière tendre & touchante par des hommes que la nécessité
toute seule auroit rendu éloquens,
quand même ils n'y auroient pas joint
l'étude des beaux Arts, cultivés de
tout tems à Marseille avec soin & avec

fuccès. Trébonius avoit des ordres de César conformes à ce que demandoient les Marseillois. Ce grand homme, plein d'humanité, & d'amour pour les lettres, dans lesquelles il excelloit, auroit crit ternir sa gloire en ruinant une ville si fameuse, & qui étoit dans les Gaules comme le domicile des Muses & le centre de la politesse. Il avoit donc fortement recommandé à son Lieutenant de ne point souffrir que la place fût em+ portée d'assaut, de peur que les soldats irrités ne passassent au fil de l'épée, comme ils menaçoient de le faire, tous ceux qui étoient en âge de porter les armes. Trébonius suivit ses instructions: il se laissa fléchir, & consentit à une espéce de tréve : au grand mécontentement des foldats, qui se plaignoient hautement qu'on leur enlevoit le fruit de leur victoire, & qu'on les empêchoit

468 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. AN. R. 703. de prendre une ville qui étoit hors d'état Av. J. C. 49. de défense.

Perfidie imputée aux Marseillois ,

La tréve produisit, comme c'est assez l'ordinaire, la négligence & la fécurité. avecassez peu Les Romains, oubliant que jamais la discipline ne doit être plus exacte, que lorsqu'on est en termes d'accommodement avec l'ennemi, parce que c'est le tems des surprises & des fraudes, ne fe tenoient nullement fur leurs gardes, & ne pensoient pas même qu'ils pussent avoir rien à craindre. Une si belle occasion tenta les Marseillois, & les porta, si nous devons prendre à la lettre le ré-. cit de César, à une perfidie inexcusable. Ayant observé un jour où le vent étoit grand, & avoit sa direction vers les machines des Romains, ils viennent fubitement y mettre le feu, qui aidé du vent s'alluma avec tant de violence qu'il ne fut pas possible aux assiégeans de l'éteindre : de forte qu'en un instant surent consumés des ouvrages qui avoient couté un tems & des peines infinies. Cet avantage causa plus de joie que d'utilité réelle aux Marfeillois. Le foldat Romain, animé par la colére, travailla à la reconstruction des ouvrages avec une telle ardeur, qu'en peu de jours tout fut rétabli en aussi bon état que jamais : &

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 469 les assiégés furent contraints de revenir AN. R. 7017 aux mêmes offres de soumission & aux Av. J. C. 49. mêmes priéres qu'ils avoient déja faites auparayant.

Ici la narration de César est imparfaite. Car quoique la suite & le sil de l'Histoire portent à penser que c'est à Trébonius que ces nouvelles supplications des Marseillois furent présentées, il ne le dit point expressément. Et en effet si les soldats avoient fait éclater leur indignation contre une premiére tréve accordée aux affiégés, comment, irrités de nouveau & aigris par une horrible perfidie, eussent - ils fouffert qu'on leur en accordat une seconde? D'un autre côté , lorsqu'après une in- Caf de Bi terruption de quelques pages César re-Civ. Il. 22. prend le récit du siège de Marseille, il ne dit point non plus que les Marseillois avent attendu son arrivée pour se. soumettre. Il ne dit point qu'il leur ait reproché, comme il étoit bien naturel, leur infidélité & leur parjure. Ils sont reçus comme s'ils ne se fussent pas rendus indignes de tout pardon. Si à ces considérations nous joignons encore ce que l'on fait de sa haine contre les Marseillois, dont il se trouve des traces suffifamment marquées dans fes Commen-

An. R. 703. taires, & qui d'ailleurs est attestée par Av. J. C. 49. Cicéron, ne sera-t-il pas permis de dou-94. & VIII. ter de ce que leur ennemi rapporte à

leur désavantage, & de laver les habitans de cette ville célébre de l'opprobre d'une perfidie également criminelle & insensée dans les circonstances où ils étoient ?

Mais si l'on peut soupçonner que la Conduite fe. vére de César haine de César l'a conduit ou à altérer à l'égard des les faits, ou du moins à s'en rapporter mais fans trop légérement aux Mémoires que lui cruauté.

fournissoient ceux qui avoient fait le siège en son absence, cette haine néanmoins n'étoit point cruelle. Il épargna à Marseille les horreurs du pillage : il laissa subsister les murailles & les édifices: il ne fit fouffrir aucun mal aux habitans en leurs personnes : il leur laissa la liberté. Seulement il les défarma, se fit livrer tous leurs vaisseaux, & or-donna qu'on lui apportat tout l'argent du Trésor public. Domitius Ahénobatbus s'étoit sauvé par mer, avant que la ville se rendît, & il alla en Gréce joindre Pompée. Céfar laissant deux Légions dans Marseille, prit la route de l'Italie. Pompée & le Sénat qui étoit dans fon

Dio. camp, pour récompenser, en la manière dont il leur étoit possible, la sidélité des CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 471
Marfeillois, donnérent les droits & les A\*. I. 703prérogatives de ville libre à Phocée en A\*. I. C. 49.
Ionie, Métropole de Marfeille.

Par-tout où Céfar se trouva en perfonne, la fortune l'accompagna sidélement, ou plutôt la supériorité de ses talens lui assura toujours la victoire. Ses Lieutenans ne furent pas également heureux: & son parti soussirie cette année même deux échecs considérables, l'un en

Illyrie, l'autre en Afrique.

Il nous reste peu de détail sur celui Cérar reçoit d'Illyrie, parce que nous avons petdu en échec en ce que César en avoit écrit. Nous n'en Illyrie. Lucan. Liv. savons guéres autre chose, sinon que Fior. IV. 2.

Dolabella & C. Antonius, que com-Appian. Die. mandoient pour lui sur ces côtes, furent vaincus par M. Octavius & Scribonius Libo Lieutenans de Pompée, dont les forces maritimes étoient de beaucoup supérieures; & que même C. Antonius sur réduit à se rendre prisonnier avec quinze cohottes. Un mot de César nous apprend par occasion que la trahison s'en Civ. III. 67.

mêla, & que l'un de ses plus braves officiers, qui est vraisemblablement ce même Pulsio a, dont nous avons \* rap- \* Ci-devant porté un trait mémorable dans la guerre p. 29.

a Au moins est-ce le près. Il est appeilé T. Putmême nom d' une lettre fio au Livre V. de la

AN. R. 701 des Gaules, se déshonora ici par une Av. J. C. 49 lâche perfidie contre son Général, & entraîna la perte de l'armée. Les foldats .. Une cohorte fit preuve au contraire

fe rendre.

d'une cohorte d'une fidélité poussée jusqu'à un excès au fervice de incroyable & inoui. Quelques troupes céfar, aimeur étuar échappées de la défaite de C. Antoles uns les au-tres, que de nius construisirent, pour passer la mer, trois radeaux foutenus des deux côtés de grands tonneaux vuides, qui étoient disposés de façon qu'ils cachoient les rames : enforte que ces radeaux avancoient sans que l'on vît ce qui les faisoit marcher. Au milieu étoit dressée une tour. Mais parmi les foldats de marine Pompée il se trouvoit quelquesuns de ces anciens Pirates vaincus autrefois par lui, qui favoient toutes les ruses de la guerre sur mer. Ils s'avisérent d'attacher aux rochers voifins des endroits où devoient passer les radeaux, des chaînes entrelassées & qui formoient comme une espéce de filets couverts par le flot. Deux radeaux les évitérent : le troisiéme y fut pris. Il portoit des foldats d'Opitergium \*, ville de la Vénétie au-delà du Pô. Ces braves gens se

> guerre des Gaules, & T. \* Oderzo dans la Mar-Pulcio au Livre III. de la che Trévijane, Etar de guerre civile. Venise.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 473 défendirent jusqu'à la nuit avec un cou-AN. R. 7011 rage invincible. Mais après avoir inuti-Av. J. C. 49. lement tenté de se débarrasser du piége qui les retenoit, voyant qu'il leur étoit impossible de se sauver; ils aimérent mieux tourner leurs épées les uns contre les autres, & se tuer tous réciproquement jusqu'au dernier, que de se livrer

César eut pour cause la témérité de Cu-en Afrique, rion. Non moins audacieux dans la la guerre conguerre, qu'il l'avoit paru dans les dé-tre Attius Vabats domestiques & dans ses querelles Juba Roi de contre le Sénat, il partit de la Sicile, que Mauritanie. Caton lui avoit abandonnée , n'emme- Giv. L. II. nant avec lui que deux Légions, fur quatre que César lui avoit attribuées, & cinq cens chevaux. Il méprisoit souverainement l'ennemi qu'il alloit combattre en Afrique : & il n'avoit pas tort. C'étoit Attius Varus, qui chassé d'Osimo par César dans les premiers mouvemens de la guerre, s'étoit enfui aussitôt dans la Province d'Afrique, qu'il avoit gouvernée comme Propréteur quelques années auparavant, espérant que des peuples accoutumés à lui obéir respecteroient son nom & ses ordres. Il ne se trompa pas. Il réussit à s'empa-

aux ennemis.

En Afrique le désastre des armes de curion passe

An. R. 703, rer de l'autorité, & il fit dans le pays des Av. J. C. 49 levées, dont il forma deux Légions. Cependant Tubéron, à qui le Sénat avoit donné le département d'Afrique, se présenta pour prendre possession de fon Gouvernement. Varus, ambitieux & avide, ne déféra point à l'autorité du Sénat; & comme îl étoit maître du pays & des côtes, il rejetta Tubéron avec tant de dureté, qu'il ne lui permit pas même de mettre à terre son fils, qui étoit malade. Les Tubérons furent donc obligés de repartir dans le même vaisfeau qui les avoit amenés, & ils allérent se rendre auprès de Pompée. Tel étoit Varus, inconsidéré, avantageux, & avec assez peu de talens.

Mais il avoit un puissant allié en la personne de Juba, Roi d'une partie de la Numidie & de la Mauritanie. Ce Prince étoit fils d'Hiempsal, dont autresois Pompée avoit étendu & amplissé les domaines, lorsqu'il faisoit la guerre pour Sylla en Afrique. Outre ce motif de reconnoissance, qui attachoit Juba à la cause de Pompée, il en avoit un de haine personnelle contre Curion, qui étant Tribun du Peuple avoit proposéune loi pour consisquer son Royaume & le réduire en Province Romaine.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 475 Cette haine soutenue de grandes forces An. R. 701. faisoit de Juba un ennemi redoutable Av. J. C. 49. pour Curion, ou du moins contre lequel il falloit se mettre en garde avec foin, & tenir une conduite circonspecte & prudente. Mais c'est de quoi n'étoir point capable ce jeune guerrier, pré-

premiers succès qu'il eut en arrivant. Car il débarqua sans peine & sans Premiers péril en Afrique, & s'étant venu cam-avantages per auprès du fleuve Bagrada, il com-par Curion

somptueux par caractère, & enflé des

mença par remporter l'avantage dans un combat de cavalerie : en conséquence de quoi il souffrit que ses soldats le proclamassent Imperator. Il s'avança ensuite plus près de Varus, qui avoit son camp sous les murs d'Utique : & ayant reçu avis qu'il arrivoit à l'ennemi un secours de Numides envoyé par le Roi Juba, il courut au-devant avec sa cavalerie, & fut encore vainqueur.

Il avoit non-feulement du courage varus tache pour les opérations militaires, mais de de lui débaula résolution & de la tête pour le con-pes. feil: & il en eut grand besoin avec les troupes qu'il commandoit. C'étoient les Légions qui avoient servi sous Domitius Ahénobarbus dans Corfinium, &

qui ensuite avoient passé sous les dra-

An. R. 701. peaux de César. Ainsi il étoit à présumer Av. J. C. 49. que leur attachement pour leur nouveau Général n'étoit pas bien ferme : & en effet la nuit qui suivit le dernier combat dont je viens de faire mention, deux Capitaines & vingt - deux foldats défertérent, & passérent dans le camp de Varus. Ces transfuges débitérent que tous leurs camarades étoient dans les mêmes sentimens qu'eux, & tout prêts à abandonner Cution : qu'il ne s'agissoit que de leur en procurer l'occasion, en faisant ensorte que les deux armées se trouvassent en présence, & que l'on pût lier entretien de l'une à l'autre. Dans cette espérance le lendemain Varus fit fortir ses troupes, & les rangea en bataille à la tête de son camp. Curion en fit autant de son côté.

Dans l'armée d'Attius Varus étoit un Quintilius Varus, auparavant Questeur de Domitius Ahénobarbus, avec lequel ayant été ensermé dans Corsinium, fait prisonnier & relâché par César, il étoit ensuite venu en Afrique. Il connoissoit les officiers & les foldats des Légions de Curion, ses compagnons de fortune. Il s'approcha d'eux, & les sollicita par les discours les plus propres à réveiller dans leurs esprits le souvenir du serment

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 477
qu'ils avoient autrefois prêté à Domi-Aw. R. 703.
trus. Perfonne néanmoins ne s'ébranla. Av.J. C. 425
Mais lorfqu'on fe fut retiré de part & d'autre, ce ne fut dans le camp de Curion que troubles, allarmes, foupçons,

& défiances. Curion assembla le conseil de guerre Fermeré de pour délibérer sur l'état présent des cho-curion dans fes : & là les avis se trouverent parta-discours au gés. Les uns vouloient que l'on allar confeil de & attaquer le camp des ennemis, préten-aux soldats. dant que rien n'étoit plus propre, que l'action & le combat, à détourner les esprits des soldats de ces sortes de penfées, que le loisir & l'oissveté nourrissent & entretiennent. D'autres confeilloient au contraire de se retirer au plus vîte; & de partir à minuit pour aller gagner un lieu, qui depuis que le premier Scipion l'Africain y avoit campe, retenoit la nom de camp \* de Scipion : lieu fort par sa nature, où l'on travailleroit à l'aise à Cornelia. faire renaître les sentimens de fidélité & d'affection dans le cœur des soldats; & d'où, si la nécessité l'exigeoit, il seroit aifé de passer sûrement en Sicile.

Curion a blâma ces deux avis, accufant l'un de pécher par défaut de cou-

a Curio utrumque im tum alteri fententiæ deefprobans confilium quan- fet animi, tantum alteri

Av. J. C. 49. gifoit dans l'un d'une fuite honteuse, & dans l'autre d'une attaque téméraire. Son discours est rapporté par César, vraisemblablement d'après des Mémoires originaux : & comme Curion a passé pour un des plus grands Orateurs de son siécle, je crois faire plaisir aux Lecteurs de goût, de leur mettre ici sous les yeux ce discours, & celui qu'il fit ensuite à ses soldats, qui sont les deux seules piéces qui nous restent de lui.

» Quelle a confiance, dit-il, pou-» vons-nous avoir de forcer un camp, » que sa situation naturelle & de grands » travaux rendent imprenable? & quel » tort ne nous faisons-nous pas, si nous » fommes contraints de nous retirer » avec perte? Ne favez-vous pas que les so succès attirent aux Généraux la bien-» veillance de leur armée, & qu'au con-» traire les disgraces les rendent mépri-" fables & odieux? Pour ce qui est de

Superesse dicebat : hos tur- | ramus ? aut verò quid proaupereiie aicenate nos tur-pillina fugar rationem ha-bere, illos iniquo ettam loco dimicandam purare. C-f. de B. Civ. 11, 314. a Qua cimi. 11, 314. cidimus i quafi mos de turbus de loci munitifiga ca turbus loci munitifiga ca propratoribus y & res adftra expugnari posse spe- versa odia concilient.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 479 " changer de camp, c'est le plus mau-An. R. 703. » vais de tous les partis. Outre la honte Av. J. C. 49. » d'une fuite précipitée, & d'un lâche » désespoir qui décréditeroit nos armes, » nous aliénerions même par cette dé-» marche les esprits de nos soldats. Car » il ne faut point que les bons soupçon-» nent que l'on se défie d'eux, ni que » les méchans sachent qu'on les craint: » parce que nos craintes augmentent " l'audace des uns , & refroidissent l'af-» fection des autres. Je suis persuadé » que tout ce qu'on nous dit de la fâ-» cheuse disposition des esprits de nos » troupes, est ou entiérement faux, ou » exagéré. Mais je veux qu'il n'y ait rien . » que de vrai. Est-ce à nous à faire écla-» ter le mal qui nous presse? & ne de-» vons - nous pas au contraire cacher » cette plaie, pour ne point rehausser » le courage des adversaires? On veut

Caftrorum autem muta-tio quid haber, nifi tur-lerai fugam, & desperai-pationem carcicida Nam pationem exercicida Nam acque pudentes filipicati opottet fibi parum credi, opottet fibi parum credi, opottet fibi parum credi, timetir: quòd illis licen-tiam timor augeat noffer, il corposis vulnera, tam timor augeat noffer, il ce sercicida incommoda

tiam timor augeat noster, ita exercitus incommoda Lie studia deminuat. Quod sunt tegenda, ne spem fi jam hæc explorata ha- adverfariis augeamus . At

Av. I. 703, » même que nous partions à minuit ;
Av. I. C. 49 », apparemment afin que ceux qui au» roient envie de faire mal en eusseme 
» pleine licence. Car ce qui retient le
» plus des foldats qui se préparent à dé» serter , c'est la honte & la crainte : or
» la nuit léve ce double obstacle. Quant
» à moi , je ne suis ni assez hardi pour
» attaquer un camp sans espérance de
» l'emporter , ni assez timide pour m'a» bandonner moi-même : & je crois de» voir tenter tout , avant que d'en venir
» là. J'espére que bientôt l'expérience
» vous convaincra que je pense juste en
» cette occasion. «

Après avoir congédié le confeil de guerre, Curion assembla l'armée, à laquelle il tint un discours très-adroir, & très-bien tourné, que j'abrégerai néanmoins, parce qu'il est un peu long. Il commence par leur étaler d'une part l'importance du service qu'ils ont

etiam ut mediă nocte proficificamur addunt : quo majorem, reredo, liceutiam habeant qui peccare conentur. Namque hijufmodi res aur pudore, aur meut uenentur, quibas tebus nox maxime adverfata eft. Quarte que que que proprie de rate (P. Quarte que prota eft. Quarte que que prota eft. Quarte que que prota eft. Quarte que preta eft. Quarte que parte la preta eft. Quarte que preta eft. Quarte que pre-

bos nox maxime adverfa- cum de re judicium facturia est. Quare neque tanti l'um confido. \* Ces dernières paroles font obscures. J'y ai donce. le fons qui m'a paru le plus convenable à la circonstance.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 481 rendu à César, en prenant parti pour An. R. 703. lui, & en donnant un exemple qui a en-Av. J. C. 49. traîné toute l'Italie; & de l'autre, les preuves de confiance que Céfar leur a données. Il ajoute : "Voici 2 qu'il fe trouve » des gens, qui vous exhortent à nous » abandonner. Egalement ennemis & de » nous & de vous, que peut-il leur » arriver de plus agréable, que de par-» venir d'un seul coup à nous faire pé-» rir, & à vous rendre coupables d'un » horrible parjure? Leur vengeance » contre vous sera bien satisfaite, s'ils » réussissent à vous persuader de trahir » des chefs qui reconnoissent qu'ils vous » doivent tout; & de vous mettre en la » puissance de ceux qui vous regardent » comme les auteurs de leur perte. «

Il leur représente ensuite la grande victoire que César vient de remporter, & l'Espagne soumise en quarante jours, & il en tire cette conféquence. » Pensez-» vous b qu'un parti qui n'a pu nous » réfister avec toutes ses forces, soutienne

a Adfunt qui vos horten- possunt, quam ut eos pro-tur, ut à nobis desciscatis. daris, qui se vobis omnia tur, ut à nobis delcileatis. I datis, qui le vobis omnia Quide nim eli illis opta: debere judicant și neotrum tius, quâm uno tempore poreflatem veniatis, qui & nos circumvenite, & le per vos periile exilia-vos nefario feclere ob-ficingere è aut quid irati ficingere è aut quid irati graviau de vobis fentire infere non pomerunt, per-

482 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

AN. R. 703. " nos efforts depuis qu'il est ruiné? Et

Ay. J. C. 49

» vous, qui avez fuivi Céfar, lorsque » la victoire étoit incertaine, par quel » éblouissement d'esprit, maintenant que » le succès de la guerre est décidé, vous » attacheriez-vous au vaincu, dans le » tems précisément où vous allez recueil-

" lir le fruit de vos services? "

Il ne parle pas avec moins d'emphase de ses propres succès, & des premiers avantages qu'il avoit remportés contre Varus : après quoi il conclut en ces termes. » C'est a donc à une fortune si » brillante, c'est à des chefs tels que " César & moi, que vous prétendez » renoncer, pour embrasser un parti, » où l'ignominie de Corfinium, la fuite " d'Italie, la perte des Espagnes, les » disgraces des premiers commence-» mens de la guerre d'Afrique, vous » annoncent qu'il n'y a que honte & » que malheurs à attendre. Pour moi, » je ne me suis jamais attribué d'autre » titre que celui de foldat de César.

diti refilant i Vos autem , que his ducibus repudiaincertà videntà Cefirem its Confiniente ignomifecuti , dijudicatà jam niam , an Italæ tugam , belli fortună , vidum (e- i-an Hifpaniarum dettirioquamini , quum vefiri ofjudici a fequimini ? Equibeatis ! a Hac vos fortună a- i-dici yolui, vos me Impe-

Vous m'avez donné celui de Général Ax. R. 70; vainqueur. Si vous vous repentez de Av. J. C. 49.

" votre bienfait, reprenez-le, & rendez " moi le nom que j'ambirionne unique-

» ment, afin qu'il ne soit pas dit que

» vous ne m'ayez honoré, que pour me

» couvrir ensuite d'affront. "

Ce discours eut rout l'effet que Cu-ses soldates sui rion pouvoir désirer. Pendant qu'il par-l'innettent loit encore, il sui souvent interrompu par les cris des soldats, qui soussiroint avec beaucoup de peine d'être soupçonnés d'une insidélité: & lorsqu'il eut sini, tous l'exhortérent à avoir bon courage, & à ne point craindre de livrer le combat; & de les mettre à l'épreuve. Curion bien satisfait du succès qu'avoit eu sa fermeté & son éloquence, dès le lendemain présenta la bataille: & l'enmemi ne croyant pas devoir la resuser.

Entre les deux armées étoit un val- Il défait valon, dont la pente étoit très-escarpée. Eux-Varus ayant fait descendre dans ce vallon sa cavalerie, & une grande partie de ses armés à la légére, Curion déta-

cha aussi sa cavalerie avec deux cohorratoris nomine appellavistis. Cujus si vos peniner , vestrum vosis henescium remitto : misii 484 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

AN. R. 701 LES, dont le premier choc mit en fuire
AV.J. C. 49 la cavalerie ennemie : de forte que les
armés à la légére furent taillés en piéces
fous les yeux de Varus, fans en recevoir
aucun fecours, & fans pouvoir faire de

réfistance. Curion avoit amené avec lui de Sicile Caninius Rébilius, Lieuténant Général de César, qui avoit beaucoup d'expérience dans la guerre. Ce vieil officier s'approcha de lui en ce moment : » Les ennemis sont effrayés, lui » dit-il, profitez de leur trouble. « Aussirôt Curion se met à la tête de ses Légions, & monte pour ainsi dire à l'assaut par un chemin si difficile & si roide, que les premiers ne pouvoient avancer qu'aidés & soutenus par ceux qui venoient après eux. L'armée de Varus, au lieu de profiter d'un tel avan: tage, prévenue d'une impression de terreur se met en désordre, prend la fuite; chacun ne pense qu'à regagner le camp.

Dans cette fuite Varus courut un extrême péril. Car entendant une voix qui l'appelloit à cris redoublés, il s'arrèta, croyant que c'étoit quelqu'un des fiens qui avoit quelque avis à lui donnet. Mais celui qui l'ayoit appellé, &

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 485
qui étoit un Capitaine de l'armée enne-An. R. 723;
mie, nommé Fabius, allongea dans le Av. J. C. 49;
moment son épée pour le frapper à l'épaule: & tout ce que put faire Varus,
ce sur de parer le coup avec son bouclier. Fabius sut tué sur la place par ceux

qui l'environnoient.

Il fut le feul homme que perdit Curion dans ce combat. Du côté de Varus les Commentaires de César marquent fix cens morts & mille blessés. Et l'effroi étoit si grand parmi ces troupes, qu'entre ceux qui périrent il y en eut un plus grand nombre d'étouffés aux portes du camp, que de tués par le fer de l'ennemi. La même crainte les suivit jusques dans leurs retranchemens, quoique Curion se fût retiré : & comme à l'occasion des blessés que l'on portoit dans la ville d'Utique, plusieurs feignoient de l'être pour avoir un prétexte d'y rentrer, Varus se crut dans la nécessité de s'y renfermer lui-même avec toute fon armée, & d'abandonner fon camp. Dès le lendemain Curion vint mettre le siége devant la place.

Utique étoit une ville de commerce, qui depuis longtems n'avoit vû la guetre. Les habitans, redevables de plusieurs bienfaits à César, lui étoient tout-à-sait

Ax. R. 703, affectionnés. Les citoyens Romains qui y Ax. J. C. 43. formoient un corps nombreux, avoient divers intérêts, diverse façons de penfer. La terreur étoit générale en conféquence des mauvais succès précédens. Ainsi on parloit publiquement de se rendre, & l'on pressoit Varus de ne pas vouloir tout perdre par son opiniâtreté.

Juba vient au La disposition des esprits changea par fecous de Varun, Frésony. l'arrivée d'un courier de Juba, qui antiou de Cu-nonçoit que ce Prince venoit avec de sion. grandes forces au secours de Varus &

d'Utique.

Curion en fut aussi averti. Mais d'abord enflé de ses succès, & comptant sur la prospérité des armes de César en Espagne, il ne pouvoir se mettre dans l'esprit que le Roi de Mauritanie osat venir l'attaquer. Il fallur pourtant qu'il se le persuadat enfin, lorsque Juba n'étoit plus qu'à vingt-cinq milles d'Utique. Alors il prit sagement le parti de se retirer au camp de Scipion, dont j'ai parlé. Ce camp étoit très-bon, & à portée de toutes les commodités imaginables: bois, bled, eau, sel, tout y étoit fous la main : & le voisinage de la mer mettoit Curion en état de recevoir fans difficulté les deux Légions qu'il avoit laissées en Sicile, & qu'il manda en cette

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 487 occasion. Il se disposa donc à se préva-An. R. 701. loir de ce poste pour tirer la guerre en Av. J. C. 42. longueur.

Mais la prudence ne lui étoit pas naturelle, & il ne sut pas persévérer dans une si fage résolution. Ayant reçu un faux avis par quelques déserteurs de la ville, qui, apostés peut-être par les ennemis, disoient que Juba avoit été obligé de retourner sur ses pour aller désendre ses frontières contre des peuples voisses, & n'avoit laissé que peu de troupes à Sabura son Général, qu'il envoyoit à Utique en sa place; Curion revint à son premier système: & sa témérité amorcée par l'espérance le porta à former le dessen d'aller au-devant des Numides, & de leur livrer combat.

Ce qui donnoit une couleur au faux bruit dont il étoit la dupe, c'est que Sabura s'étoit avancé avec un détachement, qui n'étoit pas fort considérable, jusqu'au fleuve Bagrada: mais le Roi le suivoit avec toutes ses forces à six milles de distance. Curion à l'entrée de la nuit envoye sa cavalerie insulter le camp de Sabura. Elle y mit aisément le désordre: car les Numides ne savoient ce que c'étoit que de fortiset un camp; elle en tue un assez grand nombre, & revient X iv

488 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
An. R. 703 victorieuse à son Général, lui amenant

Ay. J. C. 49. plusieurs prisonniers.

Curion s'étoit mis en marche avec la plus grande partie de fon armée trois heures avant le jour : & il avoit déja fait fix milles de chemin, lorsqu'il fut joint par sa cavalerie. Il s'informe des prisonniers, qui est celui qui commande dans leur camp. Ils lui répondent que c'est Sabura. Sut cette réponse, sans autre examen, fans entrer dans aucun éclaircissement plus ample, il prend ce que lui difent les prisonniers pour une confirmation pleine de l'avis donné par les déserteurs d'Utique. Il en fait part à ses foldats, & les exhorte à aller non au combat, mais à la victoire. L'ardeur des troupes étoit égale à la fienne. Ainsi il continue sa marche en hâte, & ordonne à la cavaletie de le suivre. Mais elle n'étoit guéres en état d'exécuter cet ordre, fatiguée à l'excès d'avoir marché ou combattu toute la nuit : fur le chemin les cavaliers s'arrêtoient les uns en un lieu, les autres dans un autre : & il n'y en eut que deux cens qui pussent accompagner l'infanterie.

Les Numides se conduisirent avec autant de prudence, que le Romain témoignoit d'impétuosité. Sabura sit sur

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 489 le champ donner avis à son maître du An. R. 703. combat qui s'étoit livré pendant la nuit: Av. J. C. 49. & Juba se doutant bien que Curion viendroit promptement pour achever la victoire commencée par sa cavalerie, envoya à fon Général deux mille chevaux Espagnols & Gaulois de sa Garde, & ce qu'il avoit de meilleures troupes de pied. Lui-même il se prépara à les fuivre, mais plus lentement, avec le reste de ses forces & quarante éléphans.

Sabura voyant approcher Curion, Bataille of rangea fon armée en bataille, & fit avan-rion of decer vers l'ennemi un détachement, com- faite entièreme pour escarmoucher, mais avec or- ment. dre de prendre la fuite en donnant tous les signes de terreur & d'épouvante. Curion se laissa tromper par cette ruse si commune. Il quitta les hauteurs où il étoit, & descendit dans la plaine, tirant de la fuite des Numides un nouveau motif de confiance; & ne confidérant pas qu'il menoit au combat une infanterie harassée par une marche de seize milles, & qui n'avoit point de cavalerie pour la soutenir.

Le Général Numide profita habilement de l'imprudence de fon ennemi. Comme il savoit que son infanterie ne

Av. J. C. 49. il ne l'exposa point à combattre, & la tint seulement rangée en bonne posture à quelque distance. Sa cavalerie étoit forte & nombreuse : il la fir seule agir, & lui ordonna de s'étendre sur les aîles, & d'envelopper les Légions. Cet ordre fut très-bien exécuté, & lui assura la victoire malgré tous les efforts des Romains. Leurs deax cens chevaux faifoient merveille par-tout où ils donnoient : mais la lassitude les empêchoit de poursuivre ceux qu'ils avoient mis en fuite. Les troupes de pied demeurant dans leur poste étoient écrasées. Si quelque cohorte s'avançoit hors des rangs, l'ennemi, alerte & agile, se dispersoit, & faisant un circuit, revenoit à l'attaque par un autre côté. Ainsi toute la perte tomboit sur les Romains, & les Numides au contraire recevoient sans cesse de nouveaux renforts de l'armée de Juba, qui n'étoit pas éloigné. Alors Curion reconnut la faute qu'il avoit faite, & voulut regagner les hauteurs. Mais la cavalerie de Sabura le prévint , & lui ôta cette derniére ressource.

curion fe fait Tout étoit défefpéré. Cn. Domitius, tuer fur la qui commandoit la cavalerie Romaine, crut au moins devoir fonger à fauver le

01/00

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 491
Général. Il s'approche de Curion, & lui An. R. 701.
propose de se retiret au camp, où étoient Av. J. C. 421.
restées cinq cohortes, lui prometrant
de ne le point quitter. » Non, dit Cu» rion, je ne parostrai jamais aux yeux
» de César, après avoir perdu l'armée
» qu'il avoit conssée à ma conduite. « Il
continua donc de combattre jusqu'à ce
qu'il su tué par les ennemis. Toute
l'infanterie sur taillée en piéces, sans
qu'il en échappât un seul homme. Des
deux cens cavaliers qui avoient eu part
à l'action, très-peu se sauvérent. Ceux
qui étoient restés en chemin, retournérent au camp.

Le Questeur M. Rusus y étoit demeuré; & il s'esforça inutilement de presque
ranimer les courages abattus des soldats. Ils lui demandérent à grands crie de l'advoient
dats. Ils lui demandérent à grands crie de l'advoient
d'être menés en Sicile. Il fallut qu'il et trogance
le leur promît, & qu'il disposar toubec craudé de
tes choses pour l'embarquement. Mais
la terreur & sur mer & sur terre étoir
si grande, que rien ne se sit terre étoir
si grande, que rien ne se sit avec ordre & avec tranquillité : ensorte qu'il
y en eut très-peu qui pussent entrer dans
les vaisseaux & arriver en Sicile. Les
autres, qui faisoient le grand nombre,
députérent leurs Capitaines à Varus, &
fe renditent moyanant la promesse

AN. R. 703. qu'on leur conferveroit la vie sauve.

AV. J. C. 49- Juba, qui vint bientôt après à Utique,
ne se crut pas lié par la parole qu'avoit
donné le Général Romain: & malgré
toute représentation, il fit inhumainement égorger le plus grand nombre de
ceux qui s'étoient rendus, & envoya les
autres dans ses Etats.

Réflexion sur Ainsi périt totalement cette déplorale malheut & ble atmée par la faute de son chef. Il fit la témérité de lui-même une fin digne de sa mauvaise Curion.

conduite, mais non de ses talens. Sorti d'une maison illustre, né avec un esprit Sublime & un courage ardent, il pouvoit par les voies d'honneur parvenir à la plus haute fortune. Mais débauché dans sa première jeunesse, follement ambitieux lorsqu'il fut en âge de prendre part au Gouvernement, ne connoissant d'autre régle que set passions, d'autre devoir que l'intérêt, ne respectant ni les loix ni les mœurs, il fit voir par fon exemple que tons les plus grands dons de la nature deviennent inutiles & même funestes à ceux qui n'y joignent pas la fagesse & la modération. Il a laissé de lui une mémoire si odieuse, que l'ancien. Commentateur de Virgile lui a fait l'application de ce vers, qui se trouve dans le dénombrement des grands scélérats

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 493
punis au fond du Tattare: Vendidit hic An. R. 703
auro patriam, dominumque potentem Impofuit. Nelui-ci a vendu fa patrie à prix 621.

"" d'argent, & lui a donné un tyran impérieux. "" Je ne dis pas que le Poéte
ait eu cette pensée, mais la remarque
de son Commentateur fait voir quelle

donnera bientôt un exemple tout pareil.
Juba étoit atrogant jufqu'à l'infolence. On le voit par le peu de cas qu'il fit
de la composition accordée par Varus
aux soldats de Curion. Il se conduist de
même dans tout le resse. Utique étoit
une ville de l'Empire Romain. Il y agit
en maître pendant le séjour qu'il y sit;
donna tels ordres & prit tels arrangemens qu'il lui plut: après quoi il s'en
retourna dans son Royaume. L'Afrique
fut tranquille, jusqu'à ce que les débris
de la défaite de Pharsale s'y étant rassemblés en partie, y excitérent un nouvel
orage.

idée on avoit de Curion. Cœlius nous





## LIVRE XLIV.

PREMIÉRE Dictature, & fecond Confulat de Céfar. Son paffage en Gréce pour aller faire la guerre à Pompée. Bataille de Pharfale. Fuire & mort de Pompée. Ans de Rome 703. 704.

## §. I.

César nommé Dictateur par Lépidus Préteur de la ville. La neuviéme Légion de César se souleve. Fermeté & hauteur avec laquelle il fait rentrer les mutins dans le devoir. Fasse & indécence de la conduite d'Antoine. César vient à Rome, prend possessime de la Dictature, se fait créer Consul, & préside à l'étection des autres Magistrats. Réglement en faveur des débiteurs. Rappel des exiles. Les enfans des proserits sont rétablis dans le droit d'afpirer aux charges. Mouvemens de Cœlius & de Milon. Leur mort. Prépa-

ratifs de Pompée: ses troupes de terre. Pompée anime les exercices militaires en y prenant part lui-même. Zêle & affection générale pour la cause de Pompée. Affemblée du Sénat tenue à Thefsalonique par les Consuls. Pompée déclare seul chef. Sécurité de Pompée sur le passage de César en Gréce. Empressement de César pour faire le trajet. Il passe en Gréce avec 20000 soldats légionaires, & 600 chevaux. Il dépêche Vibullius à Pompée, pour lui faire des propositions d'accommodement. Il s'empare de presque toute l'Epire. Pompée arrive assez à tems pour sauver Dyrrachium, & campe vis-à-vis l'ennemi, la rivière d'Apsus entre deux. La flotte de Pompée empêche les troupes laissées en Italie par César de passer la mer. Mort de Bibulus. Réponse dure de Pompée à Vibullius. Nouvelles avances de César, toujours rebutées. Les troupes restées à Brindes tardent à venir joindre César. Il entreprend d'aller luimême les chercher. Mot célébre de César au Patron de la Barque. Ardeur des foldats de Céfar. Sur de nouveaux ordres Antoine passe d'Italie en Gréce avec quatre Légions. Métellus Scipion 496 SOMMAIRE.

améne à Pompée les Légions de Syrie; Conduite tyrannique de ce Proconsul. Trois détachemens de l'armée de Céfar envoyés en Etolie, en Thessalie, en Macédoine. Pompée évite d'en venir à une bataille. Céfar entreprend d'enfermer Pompée par des lignes. Divers combats autour des lignes. Bravoure prodigieuse d'une cohorte de César, & surtout du Capitaine Scéva. Patience incroyable des troupes de César dans la disette. Négociation infructueuse entamée par César avec Scipion. L'armée de Pompée souffre beaucoup. Deux officiers Gaulois attachés à Céfar, désertent , & indiquent à Pompée les endroits foibles des lignes de son ennemi. Pompée force les lignes de Céfar. Céfar prend le parti de se retirer en Thessalie. Honte & douleur de ses soldats. Pompée conseillé de passer en Italie, aime mieux rester en Gréce. César joint Calvinus. Ses arrangemens différens selon les desseins que pouvoit former Pompée. César emporte d'assaut la ville de Gomphi en Thessalie. Il épargne celle de Métropolis. Il vient à Pharfale. Pompée le suit.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 497 Esar avoit appris à Marseille qu'il An. R. 70;. étoit nommé Dictateur. Cette no - Av. J. C. 49.
mination s'étoit faite contre toutes les Dictateur par régles. Supposé qu'il y eût eu lieu à la Lépidus Pté-faire, le droit n'en pouvoit appartenir le. qu'aux Confuls, qui étoient actuelle- Civ. II. & III. en vertu d'une ordonnance du Peuple, un Préteur, par une entreprise sans exemple, nomma le Dictateur. César, le moins formaliste de tous les hommes, ne fut point blessé du vice qui rendoit fa nomination irréguliére. Il avoit befoin d'un titre, & il fe mit en marche pour venir à Rome prendre possession de la Dictature, lorsqu'un objet plus pressant le contraignit de tourner du côté de Plaisance.

La neuvième Légion, qu'il avoir en- Légion de Cévoyée devant lui avec les autres en Ita-far se souléve. lie, lorsqu'elle fur arrivée à la ville dont 500. Gef-je viens de parler, se souleva, & de-Appian. Dio. manda son congé. Le prétexte que prenoient les séditieux, c'est qu'ils étoient épuisés de fatigues, & qu'ils avoient bien mérité de jouir enfin de quelque repos. La vraie raison étoit qu'au lieu de la licence qu'ils s'étoient promise,

498 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. AN. R. 703. César leur faisoit observer une exacte Av. J. C. 49. discipline, & les empêchoit de piller. » Par a quelle bizarrerie, disent-ils dans » Lucain, pendant que l'on nous fait » commettre le plus grand de tous les » crimes, & attaquer 'notre patrie, » veut-on de nous faire des exemples de » vertu par la pauvreté dont on nous » force de nous contenter? « Ajoutez que celui qui s'est fait chef de parti n'a jamais la même autorité sur ses troupes, qu'un commandant légitime. Le même Lucain en fait faire à ces séditieux la réflexion. » César b, disent-ils, étoit no-» tre Général sur le Rhin ; ici il est no-» tre complice. Le crime qui nous est » commun, nous égale. « Pleins de ces penfées, & sentant le besoin que Cé-Tar avoit de leurs bras & de leur valeur, ils ne doutoient point qu'ils n'obtinssent de lui tout ce qu'ils oseroient lui de-

mander.

Fermeté & Ils fe trompoient beaucoup. César, haucur avec laquelle is fait indulgent pour ses foldats en toute autre tentere les matière, ne leur passoit rien sur l'artimuins dans cle de l'obéissance: & persuadé que sa

Dux erat, hic focius, facinus quos inquinat, æquat.

a Imus in omne nefas, manibus ferroque nocentes,
Paupertate pii. Luc. V. 272.
b.... Rheni mibi Cæfar in undis

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 499 présence leur imposeroit, & qu'il n'y AN. R 703. avoit point d'autre moyen d'intimider Av. J. C. 49/ une multitude, que de ne la pas craindre, il marche à eux, quoique leur fureur semblat capable de se porter aux derniers excès, & de le mettre lui-même en péril. Il prit néanmoins la précaution de se faire accompagner de queiques troupes; & ayant affeinblé les sédirieux, il les traita avec un fouverain mépris. Il déclara que puisqu'ils lui demandoient leur congé , il le leur donnoit; qu'il n'avoit nul besoin de leurs fervices, & qu'il ne manqueroit jamais de soldats qui voulussent partager ses prospérités & ses triomphes. Mais il ajoute qu'avant de les licentier, il prétendoit leur faire expier leur crime, & qu'il décimeroit la Légion.

Ce ton d'autorité, cette menace, abattit toute la fierté des mutins. Ils se jettérent à ses pieds, demandant grace avec cris & avec larmes, & le priant de leur pardonner. César les voyant soumis, relâcha quelque chose de sa sévérité, sans cependant laisser la sédition entièrement impunie. Il ordonna qu'on lui livrât six vingts des plus coupables, dont douze, sur lesquels le sort tomberoit, sevoient envoyés au supplice. Les ossi-

500 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS? An. R. 703. ciers, de concert avec lui, dirigérent

Av.J.C. 49 les mauvais billets de manière qu'ils échurent à ceux qui avoient porté le plus loin l'infolence. Il fe trouva néanmoins parmi les douze un foldat innocent, qui prouva qu'il étoit absent dans le tems que la Légion s'étoit mutinée. Céfar lui rendit justice, & fit mettre en sa place le Capitaine qui l'avoit dénoncé.

> La Légion n'en fut pas quitte pour le supplice de ces douze coupables. César voulut la casser. Il fallut que les foldats renouvellassent leurs instances, leurs priéres, leurs larmes, pour obtenir la permission de continuer à le servir.

Il eût été à fouhaiter qu'il eût exigé conduite d'Antoine.

décence de la de ses amis la modestie & la bonne conduite avec la même fermeté avec laquelle il exigeoit l'obéissance de ses soldats. Mais il punissoit sévérement la révolte, parce qu'elle attaquoit par le fondement sa puissance & sa fortune; & il fermoit les yeux fur les défordres de ceux qui lui étoient utiles. Rien n'est

x. & Phil. égal au faste & à l'indécence des procédes d'Antoine, à qui César avoit laissé II. 58. Plin. VIII. le commandement en Italie, lorsqu'il Plus. Anton. partit pour l'Espagne. Antoine parcourut tout le pays depuis Brindes jusqu'à

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 501 Rome, porté sur un char attelé de AN. R. 70%. lions. Après lui venoit dans une litiére Av. J. C. 49. toute ouverte la Comédienne Cythéris. Les Magistrats & les plus honnêtes gens des villes municipales qui se trouvoient sur la route, étoient obligés d'aller au-devant d'Antoine, & de faire leur cour à sa Comédienne. Encore n'étoient-ils pas toujours admis au moment qu'ils se présentoient; & il les faisoit fouvent attendre jusqu'à ce qu'il eût cuvé fon vin. » Voyez 4, s'écrie à ce sujet » Cicéron dans une lettre à Atticus, » quelle honte accompagne notre ruine, » & fous quels indignes vainqueurs nous

"" fuccombons. "

Céfar ayant appaifé, ainsi que je l'ai scéiar vient à raconté, la sédition de Plaisance, sit Rome, prend possible de marcher toutes ses troupes vers Brin-ia dictaure; des, d'où il se proposoit de les transfoonsil, & porter en Gréce; & pour lui, il alla à préside à l'é-Rome prendre possibles de la Dicta-faise des autres Magteure. En se faisant nommer à cette char-strats. ge, dont l'autorité étoit monarchique, il ne se proposoit pas encore de la garder. Mais elle lui étoit nécessaire dans Cas, de Bi le moment, soit pour établir divers at-Civ. III.

rangemens consormes à ses intérêts,

a Vide quam turpi leto pereamus, Cie. ad Att. \$. 10.

502 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. AN. R. 703. soit en particulier pour se faire nom-Av. J. C. 49 mer Conful, & pour présider aux élections des autres Magistrats. Il commen-ça par remplir les charges; & dans une assemblée du Peuple, à laquelle il présidoit comme Dictateur, il fut créé Conful pour l'année suivante. Il a soin de remarquer dans ses Commentaires, en exact observateur des Loix, qu'il étoit dans le cas où elles permettoient de posséder un second Consulat, vû que l'interstice de dix ans étoit accompli. C'est un hommage qu'il fait en paroles aux régles du devoir, pendant qu'il les violoit par ses actions en tant de maniéres. Il fe donna pour collégue Servilius Ifauricus, qui avoit mérité cet honneur par fa bassesse. Car Pison, quoique beau-Plut. Caf. pére de Céfar , l'ayant exhorté à envoyer des Députés à Pompée pour traiter d'accommodement, Isauricus s'éleva contre cet avis, & il fut récompensé par le Consulat. Ce trait prouve feul aux moins clairvoyans, que toutes les démarches que Céfar fembloit faire vers la paix, n'étoient nullement fincéres. Le Dictateur créa ensuite les Préteurs,

dont les plus célébres sont Cœlius & Trébonius; les Ediles Curules, & les Ques-

teurs.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 503
Plusieurs attendoient de lui une abo-An. R. 703.
lition générale des dettes, ou, ce qui Av. J. C. 42.
lition générale des dettes, ou ce qui Av. J. C. 42.
kéglementen
est la même chose, une permission à faveur des détous les débiteurs de faire banqueroure. Écs Dio.

ett la meme chole, une perminion a la rous les débiteurs de faire banqueroute. D'est ce qui convenoit parfaitement à un grand nombre de ses partisans. Il ne crut pas devoir porter les choses jusqu'à cet excès, ni sapper entiérement la bonne soi, qui est la base de toute société entre les hommes. Il prit un tempérament, & ordonna qu'il seroit chois des arbitres, qui estimeroient les possessions des débiteurs, & les transmettroient aux créanciers en payement sur le pied de la valeur qu'elles avoient avant la guerre. Par cet arrangement, les créanciers perdoient environ le quart de ce qui leur éroit dî.

Dion ajoute que comme plusieurs étoient soupçonnés de ressert leur or & leur argent pour se dispenser de payer, César sit une ordonnance, portant désense à qui que ce sût de garder chez soi plus de soixante mille sesterces, se per mille cinq cens livres.) L'autorité de cet Historien n'est pas assez soit pour me persuader un fait de cette nature, sur lequel tous les autres gardent le silence.

Le rétablissement des exilés étoit an-Rappel des

304 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

Ax. R. 76, noncé dès long-tems. Céfar enfin l'exéAx. J. C. 49 cuta dans cette premiére Dictature. Il
pallie autant qu'il lui est possible dans
fes Commentaires cette démarche odieufe, qui anéantit les choses jugées, &
marque un bouleversement total dans
un Etat. Mais il augmentoit par-là ses
forces, & attachoir à sa cause par un si
important bienfait, un nombre de personages distingués, qui pouvoient lui
rendre de grands services. Milon seul

fur excepté de cette grace générale.

Lesenfansdes On doit savoir moins mauvais gré à proseits sont César d'avoir relevé les enfans des proseitables dans des crits de la peine que Sylla leur avoir piter aux imposée. En leur ouvrant l'entrée aux sharges.

charges, que le meurtrier de leurs péres leur avoir interdite, il ne faifoir que fuivre fon fystème constant de politique, toujours contraire à Sylla; & il mettoit fin à une injustice visible, que les seules conjonctures & le seul intérêt de la tranquillité publique avoient pu rendre rolérable.

Tout cela sur terminé en onze jours, au bout desquels César abdiqua la Dictature, & sur le champ il partit pour se rendre à Brindes, & passer de-là en Gréce. Mais avant que de l'y suivre, je vais raçonter par anticipation quelques mouvemens.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 505 mouvemens qui s'élevérent en son ab An. R. 705, sence dans l'Italie, & qui sans être fort Ar. J. C. 49. considérables en eux-mêmes, devienment intéressans par les noms de ceux qui en furent les aureurs.

Cœlius , d'abord si vis pour le parti Mouvement de César, & qui avoir écrit avec tant de Cœlius & Cœli

Cherchant donc à exciter du trouble dans Rome, il prit sous sa protection a cause des débiteurs, à laquelle il étoir intéresse personnellement. Car a quoiqu'il y eût bien de la folie & de la témérité dans ses projets, il y avoit encore plus de détangement dans ses affaires. Comme Trébonius régloit les juges.

a Pejor illi res familiaris, quam mens erat. Vella IL 68.

506 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

AN. R. 703, mens qu'il rendoit en cette mariére Av. J. C. 47 fur la loi portée en dernier lieu par César, Cœlius plaça son Tribunal à côté de celui du Préteur de la ville, & déclara qu'il recevroit les appels de ceux qui se croiroient lésés par lui. La prudence & la douceur de Trébonius furent si grandes, que personne ne se plaignit. Ainfi cette premiére tentative de Cœlius fur sans succès. Il ne se rebuta pas; & résolu de ne rien ménager, puisqu'il ne pouvoit autrement remuer & échauffer les esprits, il proposa deux loix, les plus injustes & les plus séditieuses qui furent jamais; l'une pour exempter les locataires de toutes les maisons de Rome du payement de leurs loyers, l'autre pour abolir généralement toutes les dettes. Cette amorce fit fon effet : la multitude s'ameuta ; & Cœlius à la tête de cette canaille vint attaquer Trébonius fur son Tribunal, l'en chassa, & blessa quelques-uns de ceux qui l'environnoient.

C'est sans doute dans ces circonstances qu'il écrivit à Cicéron une lettre d'un style bien différent de celui des précédentes. Il y paroît au déséspoir de ne s'être point rendu avec lui au camp de Pompée. Il y témoigne & mépris

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 507 & horreur pour ceux auxquels il s'est As. R. 703. associé. » Il a m'est, dit-il, plus doux Av. J. C. 49. » de périr, que de voir de pareilles » gens. Tout le monde ici nous déteste : " il n'y a pas·un Ordre, ni même un » homme, qui ne soit porté d'inclina-» tion pour votre cause. Si l'on ne crai-» gnoit des cruautés de votre part, il y » a long-tems que nous ferions chassés » de Rome. « Il invite en conséquence Pompée à faire passer des troupes en Italie. » Les b gens de votre parti, dit-il » à Cicéron, s'endorment & ne voyent » point quelle est notre foiblesse, & par » où nous prêtons le flanc. Vous vous » exposez aux risques d'une bataille. so Vous avez tort. Je ne connois point » vos troupes. Mais les nôtres savent se » battre vaillamment, & foutenir le » froid & la faim.

Cette ressource qu'invoquoit Cœlius , étoit bien éloignée , bien incertaine ; &

a Crede mih i petire huc mih vldemini intelarin sile, qualm hos vi-ligre, qualm nom pata-dere Quald tima vatare pata petire pa

508 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

A. R. 70; il n'eut pas même le tems de l'attendre.

Av. J. C. 49 Servilius Ifauricus, qui, par fa dignité
de Conful, avoit la principale autorité
dans la ville, s'étant muni de quelques
troupes, fit rendre un Décret du Sénat,
qui interdifoit Cœlius des fonctions de
fa charge. En exécution de ce Décret il
arracha les affiches des loix de ce Préteur, lui refufa l'entrée du Sénat, & le
chassa de la Tribune où il étoit monté
pour haranguer la multitude. Cœlius
résista quelque tems, soutenu d'un nombre de factieux & de sa propre opiniâtreté.

Je ne rapporterois pas ici un fait peu digne de la gravité de l'Histoire, s'il ne fervoit à faire connoître l'esprit acariâtre Quiniil. VI. & insultant de cet Orateur. Le Consul lui ayant brisé sa chaise curule, il se fournit d'une autre, qu'il garnit de lanières & de courroies, pour reprocher à son ennemi qu'il avoit autresois été

3.

fouetté par son pére.
Cette mauvaise plaisanterie ne pouvoit lui être d'aucune utilité. Il sut enfin
obligé de céder au droit & à la sorce;
& il demanda la permission de sortir de
Rome, seignant de vouloir aller se justifier auprès de César, qui étoit alors en
Thessalie.Cen'étoit point du tout son des-

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 509 fein. Il prétendoit joindre Milon, qui ac-An. R. 701. tuellement d'intelligence avec lui, coutoit Av. J. C. 49. toute l'Italie pour y exciter des troubles.

Ce motif qui animoit Milon, étoit le dépit d'avoir été laisse sul ne exil par César, pendant que tous les autres exilés vavoient obtenu leur rappel. Comme il étoit ancien ami de Cœlius, & tous deux mécontens de César, quoique pour des raisons différentes, ils n'eurent pas de peine à se concerter. Et Milon avoit quelques commencemens de forces, consistans dans les restes des troupes de gladiateurs, qu'il avoit autresois achetés pout les jeux qu'il donnoit au Peuple.

Ces deux hommes, également entreprenans & audacieux, s'ils avoient pu se réunir, auroient donné de l'inquiétude aux amis de César en Italie. Mais la mort de Milon dérangea entiérement leurs projets. Il avoit déja rassemblé autour de lui un certain nombre de gens sans aveu, de misérables, & d'esclaves dont il rompoit les chaînes. Ayant entrepris avec cette bande d'assiéger Compsa \* dans le pays des Hirpiniens, il sut tué d'une pierre lancée avec une machine de dessus les murail-

<sup>\*</sup> Conza dans la Principauté Ultérleure au Royaume de Naples. Y iii

(10 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

Av. R. 703 les. Cœlius ne lui furvécut pas longtems, & il se fit tuer pareillement auprès de Thurium \* par des cavaliers de Céfar Espagnols & Gaulois, qu'il vouloit débaucher, & tâcher d'attirer à lui, en

leur promettant de l'argent.

Milon & Cœlius ne paroissent avoir été plaints de personne, quoiqu'ils eussent l'un & l'autre de très-grandes qualités. Milon fut le plus courageux des hommes : mais son courage dégénéroit en audace & en témérité. C'est une singularité qui ne lui fait pas d'honneur, qu'il ait êté rebuté tout à la fois des deux partis qui divisoient alors la République, & que chassé de Rome par Pompée, il n'ait pas pu trouver d'asyle auprès de César.

Pour ce qui est de Cœlius, il porta très-loin la gloire de l'Eloquence, & il est compté, aussi-bien que Curion, au nombre des Orateurs qui ont fait l'ornement du bon siécle. Ses lettres à Cicéron pétillent d'esprit, & allient l'enjouement & l'agréable plaisanterie avec la force & l'élévation. De grands vices déshonorérent des talens si estimables en eux-mêmes. Il fut prodigue, débau-

<sup>\*</sup> L'ancienne Sytaris , ville maritime sur le Golfe de Tarense.

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. (11 ché, sans principes, sans régle de con-An. R. 703. duite, capable de facrifier l'honneur & Av. 1. C. 49. la vertu à sa fortune, & sa fortune à son ressentiment. Car la colére le dominoit, & ses emportemens le rendoient insupportable dans la société. Sénéque 2 nous en a conservé un trait remarquable. Cœlius foupoit tête à tête avec un de ses cliens, qui étoit l'homme du monde le plus patient & le plus doux. Ce client connoissant l'humeur de fon patron, prit de l'applandir en tout, & de trouver bon tout ce qu'il disoit. Cœlius s'impatienta de n'avoir point matiére à dispute, & d'un ton aigre il cria à cet approbateur éternel, Dis donc une fois non, afin que nous soyons deux.

Le foulevement & la mort de Milon Préparatifs & de Cœlius sont des faits qui appar-de Pompée, tiennent à l'année où César sut Consul de terre. pour la seconde fois. Il me reste de celle Cas. du Consulat de Lentulus & de Marcellus ce qui regarde les préparatifs de Pompée. Al les fit très - grands, ayant

a Cœlium Oracorem suif-fe iracundissimum constat. Cum quo, ur aiunt, cor-nabat in cubiculo lecte pa-tientez cliens : sed difficili, ereat illi in copulam con-ecto irang-ejus cum, quo baetebat essugere. Non caligui con-traj, ut duo simus. Sen. de lta , III. 8.

: mone le leindre avec

512 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.
An. R. 703. profité avec soin du tems que lui laif-

Av. 3. 3. Note avec in the tens get in an are an expanse. Outre les cinq Légions qu'il avoit transportées avec lui d'Italie, il lui en étoit venu une de Sicile, & il en avoit levé trois en Créte, en Macédoine, & en Afie, rassemblant tout ce qu'il pouvoit trouver de vieux soldats établis dans ces différens pays par les Généraux qui y avoient sait autresois la guerre. Il attendoit encore deux Légions, que Métellus Scipion devoit lui amener de Syrie.

Pour ce qui est des troupes auxiliaires, tous les Rois & tous les peuples de la Gréce & de l'Orient lui en avoient sourni, tireurs d'arcs, frondeurs, cavalerie. Cette cavalerie létrangére se montoit à trois mille six cens hommes de différentes Nations. Quelques-uns des corps qui la composoient, étoient commandes par leurs Rois en personne, dont le plus célèbre est le vieux Déjotarus, que le zèle & l'affection pour Pompée avoient engagé à venir lui-même le joindre avec six cens chevaux.

Les provisions de guerre & de bouche, les amas d'argent, répondoient à la grandeur de ces forces. Mais sur-tout Pompée s'étoit attaché à former une CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 513

flotte redoutable. all avoit riré des vaif-An. R. 701.
feaux de l'Afie & des Cyclades, de Cor-Av. J. C. 48.
cyte, d'Athénes, du Pont, de la Bithynie, de la Syrie, de la Cilicie, de la
Phénicie, & de l'Egypte. C'étoit à dans
fa marine, qu'à l'exemple de Thémistocle, il mettoit l'espérance de la victoire, persuadé que quiconque étoit maître
de la mer, ne pouvoit manquer de prendre la supériorité & de donner la loi.
Cette flotte étoit distribuée le long des
côtes de l'Epire & de l'Illyrie, sous disferens commandans, qui tous obéssicient
à Bibulus comme à leur Amiral.

La première idée de Pompée avoit Bibulus Amiété de donner cet important emploi à l'al Plus. Cass. Caton, & il lui en avoit d'àp porté parole. Mais il penfa, ou ses amis lui sirrent observer, qu'il atmoit d'un trop grand pouvoir la vertu de ce rigide Républicain, qui n'avoit d'autre vûe que de maintenir l'ancien Gouvernement; que dès que César seroit vaincu, Caton voudroit que dans le moment Pompée mît bas les armes, & qu'il seroit en état de l'y contraindre, s'il avoit sous ses ordres une stotte de plus de cinq cens.

a Pompeii omne confilium Themistocleum est. rerum potiri. Cic. ad Ass. Existimat enim, qui ma-X. 8.

514 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

Av. 7.03. vaisseaux. Cette réflexion frappa Pom-Av. J. C. 43. pée, qui n'avoit pas des intentions aussi pures que Caton: & c'est ce qui le détermina à nommer Bibulus Amiral. Il ne pouvoit choisst un plus violent ennemi de César: mais il·ne lui eût pas été difficile de trouver un plus habile homme.

Tompée animeles exerci d'exercer ses troupes de terre. Il faisoir emilitaires, plus ; il donnoit l'exemple : & malgré prenam plus ; il donnoit l'exemple : & malgré par l'ui-mé son âge de près de soixante ans , il enplus. Pomp. troit en lice pour la course, soit à pied, Appian.

Appian. foit à cheval , & mettoit le premine la main à tous les ouvrages militaires. Cette conduite lui gagnoit les cœurs. C'étoir un spectacle qui charmoit rous les solutats, & qui leur inspiroit la confiance, que de voir Pompée saire se sercices comme un jeune homme, tirer son épée

à la force de l'âge, pouvoient surpasser. Cependant la fin de l'année approchoir, & les Consuls qui avoient prêté leur nom & leur ministére à tout ce qui s'étoit fair jusqu'alors, voulurent, avant que de sortir de charge, donner

du foureau & l'y remettre en courant à cheval à bride abattue, & lancer un javelot non-seulement avec adresse, mais avec une vigueur que peu de gens, même

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 919 une forme aussi régulière, que le pou-An. R. 703. voient permettre les circonstances, au gouvernement des affaires. Ils avoient zale & affecautour d'eux toute la fleur & toute tion générale l'élite du Sénat, au nombre de plus de de Pompée. deux cens, qui par conséquent pou- E Bruto. voient bien représenter cette auguste Compagnie. La persuasion universellement répandue que la cause de Pompée étoit celle de l'Etat & de la liberté, attiroit à lui ceux mêmes qui devoient par des raisons particulières en avoir de l'éloignement. Brutus, dont il avoit tué le pere, & qui par ce motif n'avoit jamais voulu le voir, ni le saluer, vint alors lui faire hommage comme au chef des défenseurs de la République, & se ranger sous son obéissance. Un Sénareur extrémement avancé en âge & boiteux, nommé par Plutarque Sex. Tidius, passa aussi la mer pour se rendre dans le camp de Pompée. Lorsqu'il arriva, plusieurs se moquérent de lui. Mais Pompée se leva pour le recevoir, & l'accueillit trèspoliment, jugeant avec raifon que c'étoit une chose qui faisoit beaucoup d'honneur à son parti, que l'on se crût obligé de vaincre les obstacles de l'âge & de la foiblesse, pour venir chercher auprès de lui des périls, au lieu de la

\$16 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONST An. R. 703. fureté que l'on trouveroit en restant en Av. J. C. 49. Italie.

Cette affection générale pour Pompée s'accrut encore beaucoup, lorsque sur les représentations de Caton il eut été réfolu de ne tuer aucun citoyen Romain hors des combats, & de ne livrer au pillage aucune ville amie ou alliée de l'Empire. On fut si charmé de trouver le mérite de la modération & de la douceur joint à celui de la justice de la cause, que ceux mêmes qui ne pouvoient prendre part à la guerre par des services réels, s'y intéressoient pat leurs vœux, & que l'on regardoit com+ me ennemi des Dieux & des hommes, quiconque ne fouhaitoit pas la victoire à Pompée.

Les Consuls convoquérent le Sénar

dans la ville de Thessalonique, où,

Affemblée du Sénat tenue à Theffalouique par les Confuls. Pom

pée déclaré Lucan. l. V.

pour plus exacte observation des loix & des usages, ils avoient fair consacrer un lieu par les cérémonies augurales. Appian. Dio. Car ce n'étoit que dans un lieu ainsi préparé, que le Sénat pouvoit réguliérement former ses décrets. Lentulus porta la parole, & proposa d'abord de déclarer que la compagnie qui siégeoit actuellement à Thessalonique, étoit le vrai Sénat Romain. Il ajouta que comme

CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 517 néanmoins il ne leur étoit pas possible AN. R. 703; de créer des Magistrats, il convenoit Av. J. C. 49. ordonner que le commandement fût prorogé à tous ceux qui en jouissoient, & que ceux qui étoient en charge, Confuls, Préteurs, & Questeurs, gardassent leur autorité & leurs fonctions fous les noms de Proconsuls, de Propréteurs, & de Proquesteurs. Enfin il représenta que la situation des affaires demandoit un feul chef : & que personne ne pouvoit douter que ce titre & cet honneur ne dussent appartenir à Pompée. Tout le monde applaudit à cet avis, & le Sénatusconsulte sut dressé en conformité. C'est ainsi que Pompée ... fut revêtu feul du commandement fuprême, que jusques-là il avoit partagé, au moins quant au nom, avec les Confuls.

Ce même Sénat décerna aussi des honneurs & des actions de graces pour les peuples & les Rois qui favorisoient sa cause. Et en particulier le jeune Pro-lémée Roi d'Egypte, sous le nom & par l'autorité duquel Pompée sera bientêt égorgé, sur consirmé par l'assemblée dont je parle dans la possession de la couronne, à l'exclusion de sa sœur la fameuse Cléopatre, quoiqu'elle y eût

18 CLAUDIUS ET CORNELIUS CONS.

Av. R. 701 droit par le testament de Prolémée Au-av. J. C. 49 léte leur pére commun, qui avoit appellé conjointement au trône l'aîné de

ses fils & l'aînée de ses filles.

J'ait dit que la fin de l'année étoit proche : mais réellement l'on n'en étoit encore qu'au commencement de l'Automne lorsque tout ceci se passoit. Car

Ufer. ad an-il faut remarquer que comme l'année 

compter les premiers jours d'Octobre.

sécurité de La campagne étoit donc encore tena-Pompée sur le ble, & Pompée se disposoit à distribuer passagede Cé-sar en Gréce. ses troupes dans les villes maritimes de

l'Epire, pendant que sa sous maritimes de l'Epire, pendant que sa flotte garderoit toutes les côtes pour empêcher le passage de César. Au reste ni lui ni Bibulus ne se croyoient encore obligés d'y veiller de fort près, s'imaginant avoir devant eux une grande partie de l'automas & reur l'historie de accessiones et cel l'historie de l'accessiones et cel l'accessiones et l'automne & tout l'hiver, & ne pensant nullement que César pût avoir dessein de faire le trajet avant le retour de la belle faifon.

C'étoit bien mal connoître Géfar', EmpressementdeCésar & avoir bien peu profité de toutes les pour faire le preuves qu'il avoit données de sa pro-digieuse activité. Il avoit un tel empresseCLAUDIUS ET CORNELIUS CONS. 519
ment de passer en Gréce, qu'il n'atten-An. R. 701.
dit pas à Rome le premier Janvier pour Av. J. C. 42.
prendre possession du Consulat, & qu'il
en partit pour Brindes lorsqu'il ne restoit
plus que peu de jours du mois de Décembre. Ce sut dans cette ville qu'il fit la cérémonie de son entrée en charge.

C. JULIUS CESAR II.
P. SERVILIUS ISAURICUS.

An. R. 704. Av. J. C. 48.

César trouva à Brindes douze Légions & toute sa cavalerie. Mais mal-Gréce avec gré les ordres qu'il avoit donnés pour Légionaires, que l'on eût foin de lui construire & de & 600 chelui rassembler le plus grand nombre de vaisseaux qu'il seroit possible, à peine eût-il de quoi embarquer sept Légions & fix cens chevaux. Encore ces Légions étoient-elles bien éloignées d'être complétes. Les guerres des Gaules, les fatigues d'une longue marche depuis l'Espagne jusqu'à Brindes, les avoient considérablement diminuées : & le séjour qu'elles avoient fait pendant les derniéres chaleurs de l'été dans le climat mal fain de la Pouille, avoit rendu malades presque tous les soldats.

Tant de difficultés ne retardérent point César. Il assembla toutes ses troupes, & leur représenta que la fin de 520 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

Av. J. C. 48. leurs travaux approchoit, & qu'il ne s'agissoit plus maintenant que d'un dernier effort; que comme ils n'avoient pas de vaisseaux à proportion de leur nombre, il seroit bon qu'ils laissassent à terre leurs esclaves & leurs bagages . qui tiendroient inutilement la place de gens de service; & qu'ils devoient mettre toutes leurs espérances dans la victoire, & dans la libéralité de leur Général. Tous confentirent avec joie à ce qui leur étoit proposé : & César embarqua sur ce qu'il avoit de vaisseaux de charge vingt mille foldats Légionaires & fix cens chevaux, n'ayant pour ef-corte que douze vaisseaux de guerre. C'est avec ces forces qu'il alla affronter une flotte de cinq à six cens bâtimens, & une armée de terre de plus de soixante mille hommes commandés par Pompée.

Il leva l'ancre le quatre Janvier, felon le calcul vicieux des Romains : mais à compter exactement c'étoit le quatorze Octobre. Le lendemain il aborda Monts de aux monts \* Cérauniens : & parmi les rochers & les écueils dont cette côte est bordée, ayant trouvé une rade assez commode, il y débarqua : car il craignoit tous les ports, qu'il favoit être

la Chimére.

Julius II. et Servilius Cons. 521
occupés par les ennemis. En effet Lu-An. R. 704.
crétius Véfpillo tenoit celui \* d'Oricum \* Ville d'Eavec dix-huit vaisseaux, & Bibulus en pire, voisine
avoit cent dix à Corcyre †. Mais le pre-des Mons
mier n'osa risquer un combat, & le+filed Corsecond n'eut pas le tems de rassembler sou.
ses soldats & ses matelots, qui étoient
dispersés çà & là dans une parsaite sécurité.

Dès que César eut mis ses troupes à terre, son premier soin fut de renvoyer les vaisseaux à Brindes, pour lui amener le reste de ses Légions & de sa cavalerie. Trente de ces vaisseaux tombérent au pouvoir de Bibulus, qui s'étoit mis en mer, quoiqu'un peu tard: & par une cruauté d'autant plus odieuse, qu'elle étoit contraire à la résolution de douceur prise par ceux mêmes dont il tenoit son autorité, il fit brûler non-seulement les bâtimens, mais ceux qui les montoient, c'est-à-dire les maîtres à qui ils appartenoient, & tous les équipages. La honte & le dépit qu'il ressentoit d'avoir laissé passer César, le rendirent plus vigilant pour empêcher au moins le trajer des troupes qui étoient encore en Italie, & il fit garder avec un soin extrême toutes les côtes depuis

522 JULIUS II. ET SERVILIUS CONS.

Av. J. C. 48. bullius à Pomfaire des propolitionsd'accommode-

ment.

An. R. 704. Salones \* en Dalmatie jusqu'à Oricum. Pompée étoit alors en Macédoine. Il dépêche Vi-César, qui avoit dessein de s'emparer pée, pour lui des villes maritimes de l'Epire, & furtout de Dyrrachium, où étoient tous les magasins des ennemis, lui dépêcha, peut-être pour l'amuser, Vibullius Rufus avec de nouvelles propositions de paix. Ce Vibullius avoit deux fois été pris par César, la première à Corfinium, la seconde en Espagne. Ainsi comme il lui avoit deux fois obligation de la vie, & que d'ailleurs il étoit en grande considération auprès de Pompée, César le crut propre à faire le personnage de négociateur.

Les instructions qu'il lui donna portoient » qu'après les disgraces qu'ils so avoient éprouvées l'un 18 l'autre, » Pompée en Italie & en Espagne, Cé-» far en Illyrie & en Afrique, il étoit » tems qu'ils profitassent de ces sanglan-» tes leçons, & qu'ils songeassent à s'ac-» commoder. Que le moment où ils fe » trouvoient actuellement étoit de tous a les momens le plus favorable pour » cela, parce que n'ayant point encore

<sup>\*</sup> Cette ville a étéruinée, | la ville de Spalatro , à qua-& de fes ruines s'eft formée tre milles de distance.

Julius II. ET SERVILIUS CONS. 523

» mesuré leurs forces l'un contre l'autre, An. R. 704.

» & pouvant se regarder comme égaux,

» ils en seroient plus traitables : au lieu

» que si l'un des deux prenoit une sois

» la supériorité, il exigeroit tout, &

» ne voudroit se relâcher sur rien. Il

» proposoit donc de convenir que leuts

» querelles seroient décidées à Rome

» par le Sénat & par le Peuple; &

« qu'afin que ce jugement pût être ren.

» du avec liberté, ils jureroient l'un &

» l'autre incessamment à la tête de leurs

» armées, qu'ils licencieroient tout ce

» qu'ils avoient de troupes nationales

» & auxiliaires dans l'espace de trois

» jours.
On sent assez combien ces propositions étoient illusoires. Pompée n'avoit garde de consentir que la contestation sur puede dans Rome, dont alors son adversaire étoit maître. L'idée de congédier toutes les armées étoit assuréement plus belle que praticable : & si elle est été exécutée, la dissérence étoit grande entre les deux. Les vieux soldats de César, au premier signal, se seroient rassemblés autour de lui : les nouvelles levées de Pompée n'autoient pas été si aisées à rappeller au drapeau. Ensin César savoit parfaitement que Pompée

524 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

An. R. 704 ne vouloit point de paix. Ainfi il est clair, Av, J. C. 48. comme je l'ai déja remarqué ailleurs plus d'une fois, qu'il ne cherchoit qu'à mettre les apparences de son côté; & à se faire honneur d'intentions pacifiques, pendant qu'il ne respiroit que la guerre.

Il la faisoit avec son ardeur accoutu-Il s'empare de presque mée. Il ne lui en couta pour s'emparer toute l'Epire. Pompée arri-d'Oricum & d'Apollonie, que de se veassezatems présenter devant ces places : & toute pour souver présenter devant ces places : & toute Dyrrachium, l'Epite suivit leur exemple. Restoit la & campe vis- ville de Dyrrachium, vers laquelle Cémi, la rivié far s'avançoit avec tant de diligence, re d'Apfusen qu'il marcha un jour & une nuit sans

prendre de relâche & fans en donner à ses soldats. C'avoit été aussi le premier objet des inquiétudes de Pompée, dès qu'il avoit su que son adversaire étoit arrivé en Gréce. Il y courut avec empressement, & fut assez heureux pour le prévenir. Lorsque César sur que Dyrrachium ne pouvoit plus être infulté, il s'arrêta, & dressa son camp en

La flote de deçà de la rivière d'Apsus. Pompée vint Pompée em pareillement avec toutes ses sorces se troupes lais camper sur l'autre bord.

sées en Italie César ne pouvoit plus rien entre-par César de passer la mer. prendre, qu'il n'eût reçu ses troufées en Italie Mort de Bi-pes d'Italie. Mais la côte étoit si bien Julius II. Et Servilius Cons. 525 gardée, que le trajet devenoit impossi-An. R. 704ble; & il écrivit à Calénus, qu'il avoit An. J. C. 48. laissé à Brindes, de ne point se hâter de partir. L'avis vint à tems. Calénus, qui étoit déja sorti du port, y rentra. Un

seul vaisseau continua sa route, & sut pris par Bibulus, qui toujours cruel à

son ordinaire fit égorger tout ce qu'il y trouva, libres & esclaves.

Si Bibulus nuisoit beaucoup à César, parce qu'il étoit maître de la mer, César, qui étoit maître de la terre, incommodoit violemment Bibulus, 'en l'empêchant soit de faire eau, soit de prendre du bois, soit d'amener ses vaisseaux au rivage. Cette flotte étoit obligée de tirer de l'île de Corcyre toutes les provisions dont elle avoit besoin, de quelque espéce qu'elles fussent : & dans une occasion où le gros tems empêcha qu'on ne pût recevoir des rafraîchissemens qui venoient de Corcyre, il fallut que les foldats, manquant d'eau, recueillissent la rosée qui s'étoit amassée pendant la nuit sur des peaux qui couvroient leurs bâtimens, Malgre de si grandes difficultés, Bibulus s'opiniâtra à tenir la mer. Mais enfin il y succomba: & étant tombé malade, comme il ne pouvoir se procurer les secours qui lui \$26 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

Av. R. 704. étoient nécessaires, & qu'il ne vouloit Av. J. C. 48 pas néanmoins quitter son poste, il mourut à bord de son vaisseau. Personne ne lui fur substituté dans le commandement général : chaque escadre se gouverna indépendamment des autres par les ordres particuliers de son ches.

Réponse dure de Pompée à Vibullius.

Le danger de Dyrrachium, & l'empressement de Pompée à secourir cette place, ne lui avoient pas permis de donner audience à Vibullius Rusus. Lorsque tout sur plus tranquille au camp près de la riviére d'Apsus, il le manda, & lui ordonna d'exposer ce qu'il avoit à dire de la part de César. Mais à peine Vibullius avoit - il commencé, que Pompée l'interrompir en s'écriant : » Qu'ai - je » besoin ou de la vie, ou du retout dans » ma patrie, s'il faut que j'en aye l'obli-» gation à César? & pourta-t-on croire » que je ne lui en sois pas redevable, si » c'est lui qui me raméne dans Rome » par un accommodement? «

Nouvelles avances de Céfar, toujours rebutées.

Céfar instruir de certe réponse, continua le manége qu'il avoit commencé: & plus il vir que Pompée se montroir intraitable, plus il affecta de faire vers lui de nouvelles avances. Ainsi, comme il se lioit souvent des entretiens entre les soldats des deux armées, il prosita

JULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 527 de l'occasion, & Vatinius s'avança par An. R. 704. son ordre sur le bord de la riviére. On fait quel homme c'étoit que Vatinius, & comment il réunissoit en lui tout ce qui est capable d'attirer le mépris & la haine. Nulle bouche ne pouvoit être plus propre à décréditer un langage même plein d'équité & de raison. Il crioit à haute voix : sera-t-il permis à des citoyens d'envoyer des députés à leurs concitoyens pour traiter de paix? C'est ce qu'on ne refuse pas à des brigands & à des pirates. Et nos intentions peuvent-elles être plus droites, puisque nous ne cherchons qu'à empêcher que des citoyens ne répandent le sang les uns des autres?

Si nous nous en rapportons au técit de Céfar, on ne consentit du côté des adversaires à une entrevûe que pour ménager une perfidie. Car lorsque le lendemain les Députés des deux partis se furent assemblés au lieu & au tems convenus, pendant que Labiénus contestoit avec Vatinius, tout d'un coup ceux du parti de Pompée lancérent des traits, dont plusieurs des gens de César furent blessés, & auxquels Vatinius luimême n'échappa qu'avec peine, couvert des boucliers de ses soldats. Alors Labiénus éleva la voix, & cria: Cessey donc

\$28 Julius II. et Servilius Cons.

An. R. 704 de nous parler d'accommodement. Car vous Av. J. C. 48. n'avez point de paix à attendre, qu'en nous apportant la tête de César. Déclaration tout-à-fait brutale de la part d'un homme qui devoit au moins respecter la mémoire des bienfaits de son ancien Général.

> Mais je ne puis me dispenser d'obferver, que sur le fait dont je viens de donner le récit, & sur quelques autres semblables qui ont précédé, César est notre seul auteur : & il n'est pas juste de l'en croire aveuglément sur ce qui charge ses ennemis. Il est certain que dans les procédés de Pompée & de ses partisans il y eut toujours de la hauteur & de la dureré. Les traits de cruauté & de perfidie peuvent être vrais : mais ils peuvent aussi être exagérés, & même altérés dans des circonstances importantes.

Les armées de César & de Pompée Les troupes restées à Brin-demeurérent assez long-tems en présenvenit joindrece, séparées seulement par une petite Céfar. riviére, sans qu'il se passat entre elles autre chose que quelques légéres escarmouches. Le grand objet qui occupoit les deux chefs, c'étoient les troupes restées à Brindes, que César attendoit très-impatiemment, & dont Pompée avoit

Julius II. ET SERVILIUS CONS. 529 avoit un grand intérêt d'empêcher le An. R. 704. passage. Libon, qui commandoit une Av. J. C. 48. flotte de cinquante vaisseaux, se flatta pendant quelque tems d'arrêter ces troupes en Italie, & de leur ôter toute espérance de se mettre en mer. Il vint avec sa flotte s'emparer d'une petite île située vis-à-vis le port de Brindes: & s'il se fût maintenu dans ce poste, il bloquoit réellement le port, de façon que rien ne pouvoir en sorrir. Mais Antoine, qui étoit alors dans la ville, ayant difposé de la cavalerie tout le long des côtes pour empêcher les ennemis de faire eau, Libon fut obligé de se rerirer honteufement.

Il s'étoit déja écoulé plusieurs mois, & l'hiver approchoit de sa fin. C'étoir pourtant l'unique saison, où les gens de César pôssient risquer le passage. S'ils attendoient le retout du beau tems, la slotte de Pompée, ayant la liberté d'agir & de s'étendre, rendoit le trajet absolument impossible. Il sembloit à César qu'il y avoit de la négligence dans la conduite de ses Lieurenans, & qu'ils avoient laissé perdre des momens précieux, où un vent sayorable auroit pu les amener en Gréce. Une lenteur, si ennemie de son caractère, le désoloit.

Tome XIII.

530 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

AN. R. 794. Le besoin qu'il avoit de rensort, l'inAV J. C. 48
quiétude, l'impatience, peut-être même
il entrepétud
d'aller luimêue les
chercher Mort
coine, le portérent à faire une tentaticlièbre de Ce ve, sur laquelle il garde le silence dans
lar au Patron ses Commentaires, sans doute parce qu'il
Plut Api, an, en reconnoissoit la témérité; mais que
Dio. Lucan, cous les autres Ecrivains rapportent d'un
concert unanime.

Il se résolut d'aller lui-même en personne chercher ces troupes trop tardives. Dans ce dessein il envoya sur le soir rois esclaves retenir une barque sur la rivière, comme pour passer en Italie un courier de César. Vers le milieu de la ruir il vint déguisé en esclave, monta dans la barque : & l'on partir. Le vent étoit grand : néanmoins on arriva asser tranquillement jusqu'à l'embouchure. Mais alors la violence des vagues de la mer qui resouloient & faisoient remonter les eaux de la rivière, mit le petit bâtiment dans un péril si manifeste, que le Patron ordonna à ses rameurs de retourner en arrière, vû qu'il n'étoit pas possible d'avancer. En ce moment César se découvrir, & adressant la parole an Patron: Que à crains-u? lui dit-il,

a Quid times ! Cælatem' exprimé dans le François. ve his. Flor. Plutarque & λή την Καίσαρης τύχητ. Αρρίςη αjoutens ce que j'ai !

Julius II. at Servicius Cons. 531 Tu portes César & sa fortune. La surprise An. R. 704. du Patron & de l'équipage fut extrême. Av. J. C. 48. Ils redoublent d'efforts : ils luttent avec courage contre les flots. Mais enfin il falut céder à un élément qui n'est pas fait pour être vaincu par l'opiniâtreté humaine: & comme le jour approchoit, & que César appréhendoit d'être reconnu par les gardes avancées des ennemis, il consentit, quoiqu'avec peine, à être ramené à l'endroit où il s'étoit embarqué. Il revint ainsi dans son camp, ayant par devers lui une action plus di. gne, si j'ose le dire, d'un avanturier que d'un grand Général.

Le courage & la confiance de fes fol- Ardeur des dats alloient si loin, que lorsqu'ils le soldats de evirent de retour, ils se plaignirent à lui Céfat. de ce qu'il ne se croyoit pas assuré de vaincre avec eux seuls. Ils trouvoient strange qu'il s'exposét pour aller cher-

vaincre avec eux feuls. Ils trouvoient étrange qu'il s'exposat pour aller chercher de nouvelles forces, comme fi celles qu'il avoit ne lui fufficient pas. D'un autre côté ceux qui étoient restés en Italie brûloient d'impatience de passer la mer, & se tenant sur les rivages & sur les falasses ils tournoient leurs regards vers l'Epire, hâtant au moins par leuts vœux le moment du départ. C'étoient

532 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

An. R. 704 leurs Commandans qui les retenoient par

César connoissoit bien l'ardeur de ses

Av. J. C. 48. la crainte du danger.

Sur de nou-

weaux ordres veaux ordres Autoine passe troupes. Aussi ayant écrit d'un style sévére à ses Lieutenans à Brindes pour d'Ita'ie en Gréce avec leur ordonner de partir au premier bon quatre Lé. vent; supposé qu'ils n'exécutassent pas promptement ses ordres, il avoit remis à Postumius, qui en étoit le porteur, une lettre adressée aux foldats eux-mêmes, par laquelle il les exhortoit à s'embarquer sous la conduite de ce même Postumius, & à ne s'embarrasser que d'aborder, sans s'inquiéter de ce que deviendroient les bâtimens, parce qu'il avoir besoin, disoit-il, d'hommes, & non pas de vaisseaux. Il leur indiquoit

des ennemis.

Des ordres si pressans opérérent leur estet. Antoine & Calénus prositérent d'un vent de Midi qui s'éleva: & ayant embarqué sur leurs vaisseaux de charge quatre Légions, dont trois étoient de vieux soldats, & une de nouvelles levées, avec huir cens chevaux, ils se mirent en mer. Ils coururent un très-grand péril dans le trajet, & ils ne se sauvérent que

la côte d'Apollonie, comme celle où ils auroient moins à craindre la rencontre

JULIUS H. ET SERVILIUS CONS. 533 par un coup de bonne fortune, qui ne An. R 704. justifie pas, mais au contraire qui met Av. J. C. 48. en évidence la témérité de l'entreprise. Ils furent apperçus à la hauteur de Dyrrachium. Aussitôt Coponius sort du port de cette ville pour les attaquer avec seize galéres Rhodiennes. La partie n'eût pas été égale entre des galéres & des bâtimens de charge. Ainsi Antoine & Calénus n'eurent d'autre parti à prendre que de s'éloigner en diligence. Mais comme, ils se voyoient poursuivis vivement, & près d'être atteints, ils se jettérent dans un petit port, qui ne les mettoit pourtant pas à l'abri du vent du Sud. Ils echouer, qu'à combattre. Dans le moment le vent tourna du Sud au Sudouest, & leur procura ainsi une sureré parfaite. Car le Sud-ouest ne les incommodoit point dans le port où ils étoient entrés. Ce même vent, qui est orageux, battit si surieusement l'escadre Rhodienne, que tous les vaisseaux furent brisés contre les côtes. Il n'en échappa aucune: presque tous ceux qui les montoient furent noyés. Coponius néanmoins se sauva. Il y eut aussi plusieurs rameurs qui furent tirés de l'eau par les gens de Céfar, & renvoyés avec Z iij

134 JULIUS II. ET SERVILIUS CONS.

Av. J. C. 48 Que devenoit Antoine, que devenoit Céfar lui-même, fans ce changement de vent, qui femble un dénouement ménagé exprès pour les tirer du péril où une audace exceflive les avoit précipités? Quel jugement porteroit-on de l'ordre donné par Céfar, fi les vaisseaux qui transportoient ses foldats eussent eté ou battus & pris par la flotte Rhodienne, ou fracassés dans le port même par la violence du vent?

Deux bâtimens de la flotte d'Antoine étoient restés derriére, & ne sachant quelle route avoit prise leur Commandant, ils s'arrêtérent à l'ancre vis-à-vis de Lissus, petite ville sur la même côte que Dyrrachium au Nord, & trois milles en deçà du port de Nymphéum ; où Antoine avoit trouvé sa sureté. Otacilius, qui commandoit dans Lissus, envoya fur le champ plusieurs vaisseaux pour prendre ces deux bâtimens, ou les forcer de se rendre. Il parut en cette occasion, comme l'observe César, combien la différence des courages met de différence dans le fort de ceux qui se trouvent exposés à un même péril. L'un de ces bâtimens portoit deux cens vingt. soldats de nouvelles troupes, l'autre

JULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 435 moins de deux cens vétérans. Les nou-Au. R. 704. veaux foldats, effrayés du nombre des Ay. J. C. 48. ennemis, & fatigués par les naufées qu'éprouvent ceux qui commencent à se mettre en mer, se rendirent sur la promesse qui leur fut faite qu'on leur accorderoit la vie sauve. Mais on ne leur tint pas parole : & Otacilius les fit tous cruellement égorger en sa préfence. Les vétérans au contraire ne voulurent point entendre parler de mettre les armes bas, & ils contraignirent le pilote de faire échouer le bâtiment sur la côte. Ils arrivérent ainsi à terre : & Otacilius ayant détaché contre eux quatre cens chevaux, ils se défendirent avec vigueur, tuérent quelques-uns des ennemis, & rejoignirent le gros de leur armée.

Antoine fut reçu peu après dans Liffus, d'où il renvoya la plus grande partie de ses vaisseaux à Brindes, pour amener ce qui y restoit encore de troupes destinées au passage; réservant néanmoins quelques navires de construction Gauloise, afin que si Pompée, comme le bruit en couroit, entreprenoit de repasser en Italie, César fût en état de l'y

fuivre.

L'objet d'Antoine étoit de se joindre Z iv

136 Julius II. ET SER VILIUS CONS. Av. R. 764, à fon Général. Pompée fit quelques mou-av. J. C. 48: vemens pour empêcher cette jonction, ou · même pour surptendre Antoine dans une embuscade. Mais ce sur inutilement. Céfar, qui savoit que le renfort qu'il atrendoit étoit arrivé; alla au-devant; & l'ayant reçu , il se trouva à la tête d'onze Légions, qui véritablement n'étoient pas complétes, mais qui ne laissoient pas de lui faire une armée de près de quarante mille

Métellus sci- Les forces de Pompée, qui étoient Fompée les

hommes

pion améne à déja plus considérables pour le nombre Légions desy- que colles de César, furent encore augrie. Conduite mentes vers ces mêmes tems-ci par ce Proconful, l'arrivée de Métellus Scipion en Macédoine. Cer homme, plus illustre par sa naissance & par son rang, que par sa capacité & sa bonne conduite, avoit été envoyé en Syrie dès le commencement de la guerre, comme je l'ai dit, avec la qualité de Proconsul, pour en tirer les troupes qui y étoient, & les amener au fecours de Pompée son gendre. Il s'acquitta de fa charge d'une manière qui ne fit pas d'honneur à la cause qu'il soutenoit. Exactions, avanies, vexations de toute espèce dans la Syrie & dans l'Asie Mineure, c'est de quoi l'accusent les Commentaires de César. Il est vrai

Julius II. ET SERVILIUS CONS. 537 que César paroît avoir eu une haine per-An. R. 704. sonnelle contre lui, & se plaît visible-Av. J. C. 48. ment à en dire du mal. Mais tout ce. que nous favons d'ailleurs touchant la vie & les procédés de Métellus Scipion, ne nous met point en droit de suspecter le témoignage de César, quoique son ennemi. On peut se rappeller quelques traits dont nous avons rendu compte ailleurs: & Josephe rapporte que pen- Joseph. dant qu'il étoit en Syrie il fit trancher Anig. XIV. la tête à Alexandre Prince des Juifs, sur le frivole prétexte d'anciens troubles excités par lui dans la Judée, mais sans doute parce qu'il favorisoit le parti de Céfar, comme son infortuné pére Atistobule, qui peu de tems auparavant avoit été empoisonné pour ce sujet par les partisans de Pompée.

Scipion croyoit même par une raison particuliére devoir lâcher la bride à la licence de ses foldats, qui destinés à faire la guerre aux Parthes ne marchoient pas volontiers contre un Romain & contre un Consul. Ainsi pour se les attacher il leur permit d'exercer toutes sortes de brigandages, & luimême il cherchoit toutes les occasions de piller, afin d'avoir de quoi leur faire de grandes largesses. Il se préparoit à

Ζv

5-38 JULIUS H. ET SERVILIUS CONS. Av. R. 704, enlever les tréfors de la Diane d'Ephèse; av. J. C. 48. lorsqu'il reçut des lettres de Pompée qui le pressoit de hâter sa marche, parce que César venoit de passer en Gréce. C'est ce qui sauva du pillage ce Temple si fameux & si respecté.

l'armée de Cé-Theilahe, en Macédoine.

Scipion en arrivant en Macédoine themens de fe trouva en tête Domitius Calvinus sar envoyés Lieutenant de César avec deux Légions. en Etolie, en Car César ne s'étoit pas plutôt vû en force, qu'il avoit songé à s'étendre & à se mettre au large, Jusques-là l'Epire seule lui fournissoit des vivres : tout le reste de la Gréce & la mer étoient au pouvoir des ennemis. Comme donc il avoit reçu des Députés d'Etolie, de Thessalie, & de Macédoine, qui lui promettoient de faire déclarer en sa faveur les peuples de ces contrées, s'il y envoyoit des troupes; il fit trois gros dérachemens, l'un de cinq cohortes & d'un petit nombre de cavaliers, pour aller en Etolie sous le commandement de Calvissus Sabinus : l'autre destiné pour la Thessalie, étoit d'une Légion: & de deux cens chevaux, & avoit pour chef L. Cassius Longinus. Domirius Calvinus, à la tête du troisième, qui étoitle plus considérable, & que César avoitformé de deux Légions & de cinq. JULIUS II. ET SERVILIUS CONSI 539
cens chevaux, marcha du côté de la AN R. 704.8
Macédoine.

Sabinus fut celui qui trouva le moins d'obstacle. Les Etoliens le reçurent à bras ouverts, & il chassa fans peine les garnisons que tenoir Pompée dans Nau-

pacte \* & dans Calydon.

\* Lépantes

En Thessalie il y avoit une faction puissante opposée à César : & Métellus Scipion étant survenu avec son atmée, il fallut que L. Cassius quittat le pays. Il se rabattit sur l'Acatnanie, qu'il soumit aisément. Quelque tems après, sur de nouveaux ordres de César, Cassius & Calvifius fe joignirent: & Fufius Calénus ayant été renvoyé pour commander leurs détachemens combinés, entra dans la Béotie & dans la Phocide, & s'empara de Delphes, de Thébes, & d'Orchoméne. Il eût voulu pénétrer dans le Péloponnése:maisRutilius Lupus Lieutenant de Pompée, l'en empêcha, en faisant murer l'Isthme de Corinthe.

Pour ce qui est de Domitius Calvinus, Métellus Scipion & lui se tinrent mutuellement en respect, sans qu'il se soit rien passé entre eux qui soit sort

digne de remarque.

Toutes ces petites expéditions n'étoient point décisives. L'objet important;,

140 Julius II. ET SERVILIUS CONS. An it 704 ce sont les opérations des deux chefs & Av. J. C. 48. des deux grandes armées. Pompée ayant d'en venir à manque son coup par rapport à Anune bataille toine, étoit venu se camper à un lieus nommé Asparagium. César l'y suivit, & lui présenta la bataille. Il ne convenoir point aux vûes de Pompée de rifquer une action. Il savoit que les soldats de César étoient invincibles dans les combats. D'ailleurs il se trouvoit dans le cas de traîner la guerre en longueur, ayant des provisions de toute espèce en abondance, & étant maître de toutes les mers; enforte qu'il ne pouvoit souffler aucun vent qui ne fût favorable pour lui amener ou des renforts, ou des convois. César au contraire étoit à l'étroit : il ne tiroit ses vivres que d'un pays de peu d'étendue, & les bleds lui manquoient presque entiérement. Pompée prétendoit donc miner son ennemi par la disette, sans engager d'action générale. Il eût été bien sage & bien heureux, s'il eût persévéré jusqu'à la fin dans cette résolution.

César n'étoit pas en état de le con-traindre à combattre. Il se tourna donc d'un autre côté, & marcha vers Dyrrachium, qui étoit le magasin général de Pompée, comme nous l'avons dit. CeluiJULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 541
ti ne s'apperçut que tard du dessen Re. 704,
son adversaire, & il ne put empêcher Av.J. C. 48.
que César ne se plaçât entre Dyrrachium & lui. Mais il se campa en un
lieu peu éloigné, nommé Petra, où il
ne laissoit pas de jouir des commodités

de la mer.

César forma alors le projet le plus cesar entre-hardi peut-être qui soit jamais venu prend d'en-fermet Pomdans l'esprit d'aucun Capitaine. Avec pée par des une armée moins nombreuse & presque signes. famélique, il entreprit d'enfermer par des lignes un ennemi supérieur en nombre , qui n'avoit reçu aucun échec , & qui nageoit dans l'abondance. Ses vûes en cela étoient premiérement de faciliter ses convois, que la cavalerie ennemie, qui étoit très-belle & très-forte, n'auroit plus la liberté de lui couper; en fecond lieu, de matter cette cavalerie même par la disette des fourages; enfin de diminuer la grande réputation, & la haute idée que l'on avoit de Pompée. Il vouloit qu'il fût dit par tout l'univers, que Pompée se laissoit bloquer & comme emprisonner par les travaux de César, & qu'il n'osoit hazarder une bataille pour se tirer de cette espèce de captivité.

· La situation des lieux avoit invité

542 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

Av. J. C. 48. du camp de Pompée s'élevoient de distance en distance des collines fort escarpées. César construisit des forts sur chacune de ces collines, & tira des lignes de communication d'un fort à l'autre. Pompée qui ne vo loit ni s'éloigner de la mer & de Dyrrachium, ni livrer bataille, n'avoit d'autre ressource que de! s'étendre pour donner plus d'ouvrage à son ennemi. C'est ce qu'il fit : il entreprit au-dedans des travaux tout pareils à ceux que César faisoit au dehors : il. éleva vingt-quatre forts, qui embraffoient une circonférence de quinze mille. pas, au centre de laquelle se trouvoient des prairies & des terres ensemencées, qui fournissoient de la nourriture à seschevaux & à ses bêtes de charge. Il eut même plutôt achevé ses ouvrages que. son adversaire, parce que le circuit en étoit moins grand, & qu'il avoit plus de monde?

Divers com bats autour des lignes. On conçoit bien que, s'il n'y eut point d'action générale, parce que Pompée. l'éviroit, il n'étoit pas possible qu'il ne se livrât bien des combats, qui souvent devenoient importans. J'en rapporterait les traits les plus mémorables.

Dins une action où César evoit en-

JULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 543 trepris de se loger sur une hauteur qui AN. R. 2042 entroit dans l'alignement de ses travaux, Av. J. C. 48. ses soldats furent attaqués si vivement par ceux de Pompée, qu'il fallut songer à la retraite. Elle n'étoit pas aifée, vû: qu'elle ne se pouvoit faire que par une descente assez roide: & Pompée s'avança jusqu'à dire » qu'il consentoit à être re-» gardé comme un Général de nul mé-» rite, si les gens de César se retiroient: » sans une perte considérable. « César. réfuta cette bravade par les effets. Il ordonna à ses soldats de planter en terre. des claies droites, comme on se sert: aujourd'hui de fascines, derrière lesquelles ils pussent travailler à tirer un fossé d'une largeur & d'une profondeur médiocres: Lorsque cet ouvrage fut fini, il commença à faire filer ses soldats légionaires, en les fourenant de quelques, troupes légéres placées sur les aîles,, qui à coups de traits & de frondes repouffassent les ennemis. Les troupes de Pompée ne manquérent pas de se mettre à les poursuivre avec de grands cris : & de fiéres menaces, & elles renverfoient les claies, pour s'en servir comme : de ponts qui les aidassent à passer le fosse. César, qui ne vouloit pas paroître : chasse d'un poste qu'il prétendoit seule544 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

An. R. 704 ment abandonner, lorfqu'il vit ses gens à mi-côte, leur fit donner le signal de retourner avec vigueur sur les adversaires : ce qui fut exécuté si brusquement & avec tant d'impétuosité, que ceux . qui poursuivoient prirent eux-mêmes la fuite; & ils n'eurent pas peu de peine à se débarrasser du fossé & des claies qui barroient le chemin. Plusieurs d'entre eux furent tués : César ne perdit que cinq hommes, & acheva sa retraite trèspaisiblement.

Une journée encore bien plus digne de mémoire, fur celle où il se livra six combats à la fois, trois autour de Dyrrachium, trois autour des lignes. Nous avons perdu le détail que faisoit César dans ses Commentaires de ces différentes actions. Presque tout ce que nous en savons est réduit à un exemple de valeur qui tient du prodige. Une cohorte de César, c'est-à-dire une troupe tout au plus de cinq cens hommes, & qui vraisemblablement n'étoit pas compléte, dé-

Bravoure prodigieuse d'unt cohorte de Cefar , & fur - tout du Capitaine Scéva.

Appian.

Av. J. C. 48

contre quatre Légions de Pompée. Celui qui eur le principal honneur Plut. Cest de cette belle défense, est le Centurion Scéva. \* J'ai déja parlé ailleurs de l'in-

fendit un fort pendant plusieurs heures

Lucan. Val. Max. \* Voyez T. XII. p. 311. On pourra remarquer dans III, 2,

Julius II. et Servilius Cons. 545 croyable bravoure dont il fit preuve en An. R. 704. cette occasion. Chargé de garder une Av. J. C. 48. des portes du fort, il y arrêta les ennemis, quoique blesse à la tête, ayant l'épaule & la cuisse percées, & un œil crévé. Dans cet état il appella un Centurion du parti contraire, comme pour. fe rendre. Celui-ci s'étant approché sans précaution, Scéva lui passa son épée au travers du corps.

Enfin toute la cohorte tint bon jusqu'à l'arrivée de deux Légions qui vin-rent à son secours, & qui mirent aisément en fuite les quatre de Pompée. Les braves guerriers qui avoient défendu leur poste avec une valeur si opiniatre, furent tous blessés : ils apportérent & comptérent à César environ trente mille fléches des énnemis tombées dans leur fort : on lui montra le bouclier de Scéva, percé en deux cens trente endroits. César n'avoit garde de laisser une si étonnante bravoure sans récom-

ces deux récits quelques razion. Comme aucun de circonslances disférences. Mes Auteurs ne paroit Dans le premier j'ait ra- quoir ici une autorité préduit Plutarque. Lei je suis pondérante, je ne me suis paricultérement Pelére-pas fait un frequel d'une Maxime & Lucain. Un petite diversité dans ma même fait ne peut pesser narracion. Si nous avions par différences bouches, 6 y ce trait reaonté de la sepon deux différents plumes ; de Csfer ; je l'aurois pris sans sonsfirir quelque alté- pour feut guide.

146 Julius II. ET SERVILIUS CONS. An. R. 704 penfe. Il accorda à Scéva une gratification de deux cens mille as : (fix mille deux cens cinquante livres ) & il le fit monter tout d'un coup du huitieme grade entre. les Capitaines au premier. Il distribua des dons militaires aux autres foldats & officiers de la cohorte , & leur assigna double paye, & double ration de

bled. Quelque admirable que soit le courage de cette cohorte, je ne sais si l'on cefar dans la ne doit pas admirer davantage la patience persévérante avec laquelle toute l'armée fouffroit la difette. Il est vrai qu'ils avoient de la viande, mais ils manquoient de bled : & lorfqu'on leur donnoit en la place ou de l'orge, ou des légumes, ils ne refusoient rien, se souvenant que l'année précédente en Espagne, & en plusieurs occasions dans la guerre des Gaules, après avoir fouffert de plus grandes miséres encore ils avoient enfin triomphé de tous leurs ennemis. Ils avoient trouvé dans le pays une racine , appellée par Céfar Chara , qu'ils broyoient & paîtrissoient avec du lait pour leur tenir lieu de pain : & lorsque les adversaires leur reprochoient qu'ils périssoient de famine, pour réponse à leurs insultes, ils leur jettoient

JULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 547 de ces pains, en disant que tant que la An. R. 704. terre fourniroit de pareilles racines ils ne Av. J. C. 48. lâcheroient point prise : & ils se répétoient fouvent entre eux qu'ils vivroient plutôt d'écorces d'arbtes que de laisser échaper Pompée. Est-il étonnant qu'un Général qui savoit inspirer de tels sentimens à ses soldats, ait toujours été victorieux ? Le talent d'échauffer ainsi les courages en suppose une infinité d'autres: & il me donne presque une plus haute. idée de César, que toutes les batailles qu'il a gagnées.

Pompée fur effrayé de la constance & de la résolution des troupes de son ennemi. Il dit qu'il avoit affaire à des bêtes féroces : & il sie disparoître, autant Plus. Cas. qu'il put , les pains de Chara jettés dans ses lignes, de peur que la vûe de cette étrange nourriture ne répandît dans son armée une impression de décourage-

ment.

Pendant que la guerre se faisoir avec Négociation rant de fureur, César feignoit toujours infrustreuse entantée par de l'inclination pour la paix. Tant de cesar avec fois rebuté par Pompée, il s'adressa à Scipion. Métellus Scipion , & voulut entamer une négociation avec lui par le ministère d'un ami commun. Ses ennemis le fer-voient toujours parfaitement, & pre-

Suet. Caf.

548 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

AM. R. 704 noient sur eux l'odieux des resus. Sci-AM. J. C. 48 pion écouta d'abord le député de Céfar; mais bientôt il ne voulut plus ni le voir ni l'entendre: Clodius, c'étoit le nom de ce négociateur, retourna sans

fruit vers celui qui l'avoit envoyé.

Cependant Pompée enfermé comme
pompée fout-il étoit par Céfar , éprouvoit de granfit beautour des incompadirés Deux chofes fur-

fre beaucoup des incommodités. Deux choses surtout très-nécessaires lui manquoient, l'eau & les fourages pour la subsistance des chevaux. L'eau lui manquoit, parce que son ennemi détournoit les rivières, & bouchoit les fources; de façon que les troupes de Pompée étoient réduites à chercher des mares, & à creuser des puits, que les chaleurs faisoient bientôt tatir. Quant aux fourages, les bleds femés dans l'enceinte de leurs lignes leur en fournirent pendant quelque teins. Mais ensuite il fallut leur en faire venir par mer: & comme ce qui arrivoit par cette voie ne suffisoit pas, on recourut à l'orge, à toutes fortes d'herbages, aux feuilles mêmes des arbres. Enfin toutes les ressources étant épuisées, & les chevaux dépérissant de jour en jour, Pompée crut devoir tenter de forcer les barrières qui le retenoient, & de se mettre en liberté.

Julius II. et Servilius Cons. 549 Lorsqu'il étoit occupé de cette pen- AN. R. 704. sée, deux transsuges d'importance vin- Av. J. C. 48.
rent lui donner des lumières qui pou- Gaulois, attavoient faciliter l'exécution de son pro-défacteren; à jet. C'étoient deux fréres, nommés indiquent à Roscillus & Ægus, Allobroges de na-endroits soi-endroits soi-endroits soition, braves gens, attachés de tout tems bles des lignes à César, & qui lui ayant rendu de de son ennagrands services dans les guerres des Gaules, avoient été réciproquement comblés par lui d'honneurs & de récompenses. Se voyant extrémement considérés du Général, ils devinrent infolens : maltraitérent leurs cavaliers, qu'ils fraudoient souvent de leur prêt; & trompérent même César, par qui ils se faisoient payer pour un plus grand nombre d'hommes qu'ils n'en avoient effectivement. Les plaintes en furent portées à César, qui ne jugea pas à propos de faire un éclat, mais réprimanda néanmoins les coupables dans le particulier. Ces fiers Gaulois, piqués de la diminution de leur crédit , & même de bien des railleries qu'il leur arrivoit souvent d'essuyer, se résolurent de changer de parti, & passérent dans le camp de Pompée avec quelques-uns de leurs cliens. Ce fut un triomphe pour ce Général que l'acquisition de ces deux offi-

550 Julius II. et Servilius Cons.

Aw. R. 7ct. ciers, non-seulement à cause de leurs

Av. J. C. 4<sup>3</sup>. qualités personnelles, mais parce que
jusques-là aucun cavalier, aucun fantassin de l'armée de César n'avoit déserté, pendant qu'il lui venoir tous les
jours des déserteurs de celle de Pompée.
On promena Roscillus & Ægus avec
ostentation partout le camp. Mais outre
cette saitsfaction, plus fassueuse que solide, ils procurérent une utilité réelle à
leurs nouveaux amis, en indiquant les

endroits foibles des lignes de Céfar.

Tompée force ...Pompée en profita, & fit une fortie
les lignes de si vigoureuse & si bien conduite, qu'il

n'ygouteure & n'hen condinie, qu'n' eut tout l'avantage. Il attaqua l'extrémité des lignes de l'ennemi du côté de la mer, à une distance considérable du grand camp: & toutes les troupes qui étoient en cet endroit couroient risque d'être taillées en piéces, si Marc-Antoine ne sût venu à leur secours avec douze cohortes. Son artivée arrêta les progrès du vainqueur. Mais les lignes étoient forcées, & Pompée se trouvoit à l'aise, ayant la liberté des sourages, & une communication aisée avec la mer.

Dans cette action celui qui portoit l'Aigle de la neuviéme Légion montra des sentimens dignes d'un soldat de-

JULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 551 César. Comme il étoit blessé dangereu- AN. R. 704. fement , & qu'il fentoit que les forces Av. J. C. 48. lui manquoient, il appella quelques cavaliers qui passoient près de lui, & leur dit: " J'ai a conservé jusqu'au der-» nier moment de ma vie avec un soin » infini cette Aigle qui m'avoit été con-» fiée, & maintenant que je meurs je » la remets à César avec la même fidé-» liré. Reportez-la lui, & ne souffrez » pas, je vous prie, que l'armée de Cé-» sar en la perdant éprouve un affront » qu'elle ne connoît point jusqu'ici. « L'Aigle fur ainsi sauvée du désastre de la Légion.

César n'avoir pas été présent à ce conbat, qui s'étoir livré fort loin de son quartier. Il voulur prendre le jour même sa revanche sur une Légion de Pompée, qu'il crut pouvoir enlever. Mais une partie des troupes qu'il prétendoir employer à cette expédition, s'égara & perdit son chemin : ce qui donna le tens à Pompée de secourir la Légion en péril. La face des choses

a Hanc ego & vivus amê în exercitu Cæfaria multos per amos magnă dilgentiă defendi, & nunc moritens cădem fide Cætari reflituo Noire, posteseo; committere, quod III. 64.

552 Julius II. ET SERVILIUS CONS!

As. R. 704. changea en un instant. Ceux qui étoient Av. J. C. 48. comme affiégés reprirent cœur , & poussérent les assaillans. Les gens de César au contraire ne songérent qu'à se retirer. Mais comme le terrain leur étoir désavantageux, la cavalerie prit la premiére l'épouvante, & commença à fuir. La terreur se communiqua à l'infanterie. Ces invincibles foldats se précipitent, se culebutent mutuellement sous les yeux de leur Général. Tous les efforts qu'il fait pour les arrêter sont inutiles. S'il les retenoit par le bras, ils s'agitoient jusqu'à ce qu'ils se fussent débarrassés. S'il saississoit les drapeaux, ils les lui laissoient entre les mains. Il y eut même un Enseigne qui lui présenta la pointe de fon épée comme pour le percer : mais il fut tué fur le champ par ceux qui environnoient César.

La déroute fut donc compléte, & si
Rompée eût marché droit aux lignes des
ennemis & les eût vivement attaquées,
c'en étoit fait de l'armée & de la fortune de César. Celui-ci en convenoit: & il dit au sujet de cette jourplus Pomp née » que la victoire étoit aux adverCéss. Gires si leur chef avoit sû vaincre. «

Plus. Pomp née » que la victoire étoit aux adver-» faires, si leur chef avoit sû vaincre. «

Pompée craignit une embuscade, &

par trop de circonspection il manqua

une

Julius II. et Servilius Cons. 553 une occasion unique, qui ne revint AN. R. 704.

plus.

La perre de César dans ces deux combats sur considérable. Il avoue tant tués que prisonniers neuf cens soixante soldats, quelques Chevaliers Romains & ensans de Sénateurs, & trente Tribuns des soldats su Centurions. Il perdit aussi trente-deux drapeaux. Les prisonniers furent livrés à Labiénus sur sa requête: & ce transsuge, toujours brutal & cruel, se donna le plaisir inhumain de les insulter dans leur infortune, & de leur demander avec une ironie piquante, si de vieux soldats comme ils étoient devoient prendre la fuite: après quoi il les sit égorger.

Cétar ayant souffert un si grand échec, cétar prend ne s'opiniâtra point mal à propos conference at la fortune. Il sentit qu'il lui falloir rhessaire renoncer à son plan, & il s'y résolut. Lour de ses il rerita toutes ses troupes des forts où soldate, il ne pensa plus à attaquer ni à ensettemer l'ennemi, mais uniquement à s'éloigner, pour chercher ou attendre une meilleure occasion. Il assemble ses soldates, il les console par tous les motifs qui pouvoient convenir à la circonstance. C'étoit de quoi ils avoient besoin : les réprimandes eussent

554 Julius II. et Servilius Cons. R. 704. été hors de saison. Car ils étoient telle-Av. J. C. 48. ment pénétrés de honte & de douleur, qu'ils prenoient sur eux de se punir euxmêmes en s'imposant les plus rudes travaux. César se contenta donc de noter d'ignominie quelques-uns des Enfeignes, & de les réduire au plus bas dégré de la milice. Les foldats applaudirent à ce châtiment. Ils demandoient de plus avec de grands cris à être menés contre l'ennemi, pour effacer la tache que leur gloire avoit reçue. Mais César ne crut pas qu'il fût prudent d'exposer au combat des troupes qui venoient d'être battues, & en qui pouvoient rester des impressions trop fortes d'une frayeur encore récente. Il résolut de quitter l'Epire, & de passer en Thessalie. Il fit sa retraite habilement, & la conduisit si bien, qu'ayant eu à marcher par des chemins très-difficiles, à passer des riviéres très-profondes, il ne fouffrir aucune perte, quoique pourfuivi par Pompée pendant trois jours confécutifs. Au quatriéme jour, comme Céfar avoit trouvé le moyen de prendre l'avance d'une journée, Pompée s'arrêta, & le laissant continuer sa

route, il tint conseil sur ce qu'il convenoit de faire pour prositer de la supéJulius II. et Servilius Cons. 555 riorité qu'il s'étoit acquife sur l'ennemi. An. R. 702.

Afranius, suivi de plusieurs autres, Ar. J. C. 48.
étoit d'avis que l'on passat en Italie : & fessilé de pasil appuyoit son sentiment de raisons qui ser en Italie, ne laissoient pas d'avoir de la force. Il aime mieux représentoit que l'Italie étoit actuelle-ce. ment sans défense, & que dès qu'ils y Plut Pomp. auroient mis le pied, & les villes & les peuples s'empresseroient de les recevoir. Il ajoutoit qu'étant une fois maîtres de l'Italie, ils le devenoient des îles qui en dépendent, Sicile, Sardaigne, Corse, & même de la Gaule & des Espagnes. Enfin il prétendoit qu'il étoit digne de bons citoyens de délivrer la patrie, qui leur tendoit les bras, & de ne pas la laisser plus longtems dans l'oppression où elle gémissoir, vexée & in-sultée par les ministres & les esclaves des tyrans.

Pompée ne fut point touché de ces considérations. Il lui sembloit honteux de suir une seconde sois devant l'ennemi, pendant qu'il étoit en situation de le poursuivre. D'ailleurs il pensoit avec raison qu'il ne lui étoit point permis d'abandonner Métellus Scipion & son armée, qui ne pouvoient éviter, s'il passoit en Italie, de devenir la proie de César. Et quant à ce qui regarde l'af-

A a ij

556 Julius II. ET SERVILIUS CONS.

Aw. R. 794. fection pour la patrie, il croyoir que Av. J. C. 48. la meilleure maniére de la témoigner n'étoit pas de transporter en Italie toutes les horreurs de la guerre, mais au contraire de les réferver pour un pays éloigné, a fin que Rome tranquille, & simple spectatrice du combat, n'eût qu'à recevoir le vainqueur. Il résolut donc de demeurer en Gréce, & d'y vuider la

Cel.

querelle. Il ne s'attacha pas néanmoins à suivre César, qu'il ne pouvoir plus espérer d'atteindre; mais il forma le dessein de l'affoiblir en allant subitement surprendre Domitius Calvinus fon Lieutenant, qui avec deux Légions arrêtoit Métellus Scipion sur les confins de la Thessalie & de la Macédoine. L'entreprise étoit bien entendue, & peu s'en fallut qu'elle ne réussit. Calvinus ne savoit rien de ce qui s'étoit passé à Dyrrachium. Les couriers de César n'avoient pu pénétrer jusqu'à lui, parce que depuis l'avantage que Pompée venoit de remporter, tout le pays étoit pour celui que l'on regardoit déja comme victorieux. Ainsi Calvinus étoit dans une parfaite sécurité, & même s'étant éloigné de Métellus Scipion pour la commodité de ses vivres & de ses four-

Julius II. et Servilius Cons. 557 rages, il marchoit actuellement, sans AN. R. 7:4. le savoir, au-devant de Pompée, & se Av. J. C. 48. livroit à lui. Un heureux hazard le fauva. Des coureurs ennemis, du nombre de ces déserteurs Allobroges dont j'ai parlé, rencontrérent ceux que Calvinus avoit envoyés à la découverte : & comme ils les connoissoient pour avoir autrefois fervi enfemble dans les Gaules, ils entrérent en conversation avec eux, & les instruisirent de tout ce qui étoit arrivé, de la victoire de Pompée, de la retraite de César. L'avis en fut porté aussitôt à Calvinus: & il rebroussa chemin si à propos, que Pompée ne le manqua que de quatre heures.

Céfar avoit prévû ce péril, & il étoit céfar joigt en pleine marche pour aller joindre Calvinus.

en pleine marche pour aller joindre Calvinus. Mais l'attention pour ses blessés & ses malades, qu'il falloit déposer en lieu sûr, & divers autres soins absolument nécessaires l'avoient retardé. Calvinus ne laissa pas d'échapper à Poimpée, comme je viens de le dire: & il se joignit à son Général près d'Eginium, ville située à l'entrée de la Thessalie.

C'étoit ce que César désiroit uniquement. Incertain des projets que pouvoit rens selon les sormer Pompée après les combats de

Aaiij

558 Julius II. et Servilius Cons.

Ax. R. 704. Dyrrachium, il avoit tout combiné: Av. J. C. 48. & à tout événement il lui avoit sempouvoit for-blé nécessaire de tourner du côté de la iner Pompée. Thessalie, & d'y réunir toutes ses for-

ces. Si Pompée eût passé en Italie, lui, il se proposoit, après avoir joint Calvinus, de tourner la mer Adriatique par les côtes de l'Illyrie, & de venir ainsi défendre l'Italie attaquée. Pompée pouvoit prendre un autre parti, & tomber sur les places maritimes de l'Epire, où Céfar avoit laissé garnison. En ce cas, celui-ci prétendoit en attaquant Métellus Scipion, forcer Pompée de tout quitter pour accourir au fecours de son beau-pére. Enfin, si Pompée dirigeoit sa marche vers la Thessalie, le danger de Calvinus mettoit César dans la nécessité d'en faire autant. Et ce dernier plan étoit celui qui lui convenoit davantage, parce qu'alors son ennemi en s'éloignant de sa mer perdoit les commodités infinies qu'elle lui procuroit : tout devenoit égal entre les deux, au nombre près, qui n'effraya jamais Céfar.

Les chofes ayant tourné felon fes fou-Céfar emporte d'assaut la haits, il voulut pénétrer dans la Thessaville de Gom-phi en Thes-lie. Mais la disgrace qu'il avoit soufferte Salie. y avoit changé la disposition des esprits :

Julius II. ET SERVILIUS CONS. 559 & au lieu qu'il lui étoit venu aupara- An. R. 704. vant des Députés de tout ce pays qui Av. J. C. 48. lui offroient les services de la Nation. la ville de Gomphi, qui fut la premiére devant laquelle il se présenta, lui ferma ses portes. César sentit la conséquence d'un tel exemple : & pour en prévenir l'effet, dans le moment il fit livrer l'assaut à la place avec tant de vigueur, qu'il l'emporta avant le foir, & l'abandonna au pillage. Les vainqueurs y trouvérent toutes sortes de Appian. Ciprovisions, & furtout du vin en abon-vil. l. 11. dance. Comme depuis longtems ils vivoient fort mal & fort à l'étroit, ils se dédommagérent & burent avec excès, principalement les Germains. Cette débauche, en remuant les humeurs de ces corps naturellement robustes & vigoureux, rétablit leur santé, qui étoit affectée par les miséres qu'ils avoient souffertes: & ce qui auroit tué des hommes délicats, rendit à ces vieux soldats toutes leurs forces.

Appien rapporte qu'une maison de Gomphi offrit à ceux qui y entrérent un spectacle bien tragique : vingt corps morts de vénérables vieillards étendus par terre, comme dans un affoupissement d'yvresse, ayant chacun sa coupe 60 Julius H. ET SERVILIUS CONS.

An. R. 704. à côté de soi. Un seul paroissoit assis Av. J. C. 48. fur un siége, tenant encore la coupe à la main. C'étoit le médecin, qui après avoir préparé aux autres le poison, l'avoit pris lui-même à son tour. La crainte des maux affreux qui accompagnent le fac d'une ville prise d'assaut, avoit opéré ce funeste désespoir.

stopolis.

De Gomphi César marcha en dilicelle de Mé-gence vers la ville de Métropolis, dont les habitans voulurent d'abord imiter leurs voisins, parce qu'ils en ignoroient le désastre. Mais en ayant été bientôt informés par le témoignage même de quelques prisonniers de Gomphi qui furent amenés devant eux, ils ouvrirent avec empressement leurs portes, & reçurent César, qui leur épargna toute hostilité, & donna ses ordres pour qu'il ne leur fût fait aucun mal.

Il vient à Pharfale. Pompée le fuit.

La différence du traitement qu'avoient éprouvé ces deux places fur une lecon pour toutes les autres de la Thefsalie. Nulle ne refusa de se soumettre à Céfar & d'exécuter ses ordres, excepté Larisse, où Métellus Scipion étoit entré avec toutes ses troupes. Il avança donc fans difficulté jusqu'à Pharfale, lieu qu'il alloit rendre célébre par l'une des plus importantes batailles dont les Fastes.

JULIUS II. ET SERVILIUS CONS. 561 du genre humain conservent la mémoi-An. R. 7c4. re. Comme le pays étoit bon, & ac-Av. J. C. 48. tuellement couvert de bleds qui approchoient de leur maturité, Cétar jugea le poste commode pour y attendre Pompée. Celui-ci ne tarda pas, & ayant joint à son armée celle de Métellus Scipion, il vint camper à peu de distance de César. Il parragea les honneurs du commandement avec son beau-pére, & voulut qu'en tout il sût traité comme son égal.

Fin du Tome treiziéme.

DU TREIZIÉME VOLUME

# ROMAINE.

## SUITE DU LIVRE

QUARANTE-ET-UNIÉME.

§. III. César se prépare à retourner dans la Grande Bretagne, 2. Avant que de faire le trajet, il réduit ceux de Tréves, qui méditoient une révolte, 3. Il emmêne avec lui toute la haute Noblesse de la Gaule. Dumnorix, resusant de partir, est tué, 5. Passage & exploits de César dans la Grande Bretagne, 7. Il accorde la paix aux peuples vaincus, & repasse en Gaule, 12. Il la trouve tranquille en apparence, & distribue ses légions en quartiers, 13. Tasgétius Roi des Carnutes, ami des Romains, tué, 16. Ambiorix Roi des

Eburons, joignant la perfidie à la force ouverte, détruit entiérement une légion Romaine & cinq cohortes, qui avoient été envoyées en quartiers d'hiver sur ses terres, ibid. Ambiorix vainqueur souléve les Aduatiques & les Nerviens, qui viennent attaquer Q. Cicéron , 26. Résistance vigoureuse des Romains, ibid. Exemple singulier d'émulation de bravoure entre deux Centurions Romains, 29. César vient au secours de Cicéron avec une activité digne d'admiration, 30. Les Gaulois, au nombre de soixante mille, sont vaincus & mis en fuite par César, qui n'avoit avec lui que sept mille hommes, 33. Douleur & deuil de César pour la perte de sa légion exterminée par Ambiorix , 35. Il passe l'hiver dans la Gaule, qui toute entiére étoit en mouvement , 36. Indutiomarus Roi de Tréves, est tué dans un combat contre Labiénus, 37.

§. IV. Céfar léve deux nouvelles légions en Italie, & s'en fair prêter une par Pompée, 39. Expéditions de Céfar durant l'hiver, 40. Mesures que prend Céfar pour assurer sa vengeance contre Ambiorix & les Eburons, 42. Il subjugue les Ménapiens, 43. Ceux A a vj

de Tréves sont vaincus & soumis par Labiénus, ibid. César passe une seconde sois le Rhin, 46. Il vient ensin aux Eburons, & entreprend de les exterminer, 47. Danger extrême & imprévû que court de la part des Sicambres une légion commandée par Q. Cicéron, 50. Le pays des Eburons est saccagé; mais Ambiorix échappe à César, 55. César fait condamner à mort & exécuter Accon ches des Sénonois, ibid, Il va passer l'hiver en Italie, 56.

§. V. Origine des Parthes , 59. Arsace fondateur de cet Empire, qui s'étend sous les successeurs de ce Prince, 60. Leurs mœurs d'abord féroces, puis amollies par le luxe, 61. Leur façon de combattre, 62. Ils étoient toujours à cheval., ibid. Leurs armées presque uniquement composées d'esclaves, 63. Caractére de leur esprit, ibid. Parricides tout communs dans la maison des Arsacides, 64. Le mépris que Crassus faisoit des superstitions populaires lui nuisit, 65. La guerre qu'il faisoit aux Parthes étoit constamment injuste, 66. Mot de Déjotarus à Crassus sur son âge , 67. Crassus entre en Mésopota-

mie, & après y avoir soumis quelques villes, il revient paffer l'hiver en Syrie, ibid. Son avidité. Il pille le Temple d'Hiérapolis , & celui de Jérufalem , 69. Pompée & Crassus toujours malheureux depuis qu'ils eurent profané le Temple du vrai Dieu , 71. Prétendus présages du malheur de Crassus, ibid. Le jeune Crassus vient de Gaule joindre son pére, 72. Folle & aveugle confiance de Crassus, 73. Découragement de son armée sur ce qu'elle apprend de la valeur des Parthes, 74. Artabaze Roi d'Arménie allié des Romains, 76. Le Roi des Parthes marche en personne contre Artabaze, & envoie Suréna contre Crassus, 77. Naissance, richesses, caractére de Suréna, ibid. Crassus passe l'Euphrate & rentre en Mésopotamie, 79, Abgare, Roi d'Edesse, trahit Crassus, 81. Crassus se prépare à combattre les Parthes, 85. Bataille, 88. Le jeune Crassus, après des prodiges de valeur, est vaincu, & réduit à se faire tuer par son Ecuyer, 91. Constance héroïque de Crassus le pére. La nuit met fin au combat, 97. Douleur & découragement des soldats Romains & de leur Général, 98. Ils

se retirent à la faveur de la nuit dans la ville de Carres, 100. Les Parthes les poursuivent, 101. Crassus s'enfuit de Carres pendant la nuit & se fie encore à un traître, 103. Cassius son Questeur se sépare de l'armée, & se sauve en Syrie, 104. Crassus se trouve à portée d'échaper aux Parthes, ibid. Perfidie de Suréna, qui l'invite frauduleusement à une conférence, 105. La mutinerie des foldats Romains force Crassus à y aller, 106. Il y est tué, 108. Il étoit également incapable & présomptueux, 111. Insolence de Suréna après la victoire, 112. La tête de Crassus est portée au Roi des Parthes en Arménie , 114.

### LIVRE XLII.

§. I. A mort de Crassus, suneste à la liberté de Rome, 119, Mort de Julie stille de César & semme de Pompée, 110. Elle est inhumée dans le champ de Mars, 121. Plancius accusé. Reconnoissance de Cicéron, 122. Trois anciens Tribuna cousés, dont un condamné, 126. Scaurus accusé & absolous, 127. Caton Préteur. Singularité

dans sa manière de se vétir, 130. Brigue outrée de la part des Candidats, 131. Caton lutte contre ce désordre: & en conséquence insulté par la populace, il la calme d'autorité, ibid. Compromis des Candidats du Tribunat entre les mains de Caton , 132. Brigues pour le Confulat, 133. Convention infâme entre les Candidats & les Consuls, 136. Triomphe de Pontinius, 138. INTERRÉGNE, 139. Long Interrégne, dont la durée avoit pour cause principalel'ambition de Pompée, ibid. Les Tribuns y contribuoient aussi de leur part, 140. On parvient par le secours de Pompée à nommer des Consuls, 141. Tentatives infructueuses des Consuls pour se faire nommer des successeurs, 142. Edilité de Favonius imitateur de Caton , 143. Caton fait la dépense des jeux de Favonius avec une grande simplicité, 144. Qui est néanmoins goutée de la multitude, 145. Interrégne, 146. Brigue furieuse des Candidats du Consulat, Milon, Hypfeus , & Metellus Scipion , ibid. Les vœux des meilleurs Citoyens étoient pour Milon , 147. Ses compétiteurs avoient pour eux Pompée & Clodius,

148. Clodius tué par Milon, ibid. Troubles affreux dans Rome au Jujet de la mort & des funérailles de Clodius, 150. Nomination d'un Interroi , 152. Milon revient à Rome, & continue à demander le Consulat, 153. Continuation des troubles, 154. Salluste alors Tribun, ennemi personnel de Milon , 155. Calius au contraire le protége, 156. Zêle admirable de Cicéron pour la défense de Milon , 157. Pompée est créé seul Consul, 159. Satisfaction de Pompée, 162. Ses remercimens à Caton, qui lui répond durement , 163. Pompée épouse Cornélie , fille de Métellus Scipion, ibid. Nouvelles Loix de Pompée contre la violence & contre la brigue, 164. Il réforme & abrége la procédure judiciaire, 167. Milon est accusé, 168. Cicéron en le défendant se trouble & se déconcerte, 170. Idée générale du plaidoyer que nous avons de Cicéron pour Milon, 171. Habileté de l'Orateur à manier ce qui regarde Pompée, 173. Il substitue ses priéres & ses larmes à celles auxquelles Milon dédaignoit de s'abaiffer , 176. Milon est condamné , 178. Il se retire à Marseille. Mot de

lui au sujet du plaidoyer composé après coup par Cicéron , 179. Autres jugemens, suites de la même affaire, 180. Métellus Scipion , accuse de brigue , est sauvé par Pompée, qui au contraire refuse son secours à Hypséus & à Scaurus, 182. Pompée se donne pour Collégue Métellus Scipion, 183. Endroits louables de la conduite de Pompée dans son troisiéme Consulat, ibid. Il fait une faute énorme, en souffrant que César soit dispensé de demander le Consulat en personne, 184. Motif de cette condescendance de Pompée, 187. Métellus Scipion rétablit la Cenfure dans ses anciens droits, 188. Horrible. débauche de ce restaurateur de la Cenfure , 189. Caton demandele Confulat avec Sulpicius & Marcellus , 190. Il est refusé, 191. Sa fermeté après ce refus, 192. Il renonce à demander jamais le Consulat, 193.

§. II. Les Gaulois font les apprêts d'unerévolte générale , 198. Les Carnutesdonnent le fignal , en massacrant les citoyens Romains dans Génabum, 199. Méthode dont usoient les Gaulois pour porter promtement les nouvelles , 200. Vercingétorix souléve les Arverniens. La révolte éclate dans presque toute la

Gaule, ibid. Céfar repasse en Gaule, & se trouve fort embarrassé sur les moyens de rejoindre ses légions, 201. Il traverse les Cévennes au plus fort de l'hiver, 203. Il arrive à ses légions, 204. Marche de César depuis le Sénonois jusques dans le Berri. Génabum surpris & brûlé, ibid. Vercingétorix pour couper les vivres à l'armée de César, fait le dégât dans le Berri, & en brûle les villes, 207. Celle d'Avaricum est épargnée. Céfar l'assiége, 209. Les Romains ont beaucoup à souffrir, ibid. César propose à ses soldats de lever le siége. Ils le prient de n'en rien faire , 210. Attention de César à ménager ses troupes, 211. Vercingétorix devenu suspect aux Gaulois, se justifie, 212. Défense vigoureuse & savante des assiégés, 213. Structure des murs des villes Gauloises, 214. Dernier effort des assiégés, 215. Trait remarquable de l'intrépidité des Gaulois, ibid. Ils veulent fuir & sont forcés, 216. Habileté de Vercingétorix à consoler les siens. Il persuade aux Gaulois de fortister leur camp : ce qu'ils n'avoient jamais fait, 218. Céfar envoye Labiénus avec quatre légions contre les Sénonois. Il passe l'Allier avec les six

autres , & assiége Gergovie , 220. Vercingétorix le suit , & vient se camper sur des hauteurs voisines, 221. Les Eduens se détachent de l'alliance Romaine, 222. César songe à lever le siége de Gergovie, 224. Combat, où l'ardeur imprudente de ses soldats lui cause une perte considérable, ibid. César blâme la témérité des siens. Il léve le siége, 227. La révolte des Eduens éclate, 129. César passe la Loire à gué, & va joindre Labiénus, 230. Labiénus après une tentative sur Lutéce, retourne à Agendicum, & de-là dans le camp de César, 231. Vercingétorix est confirmé Généralissime de la Ligue. Son plan de guerre, 235. César tire de Germanie de la cavalerie & de l'infanterie légére, 236. Vercingétorix engage un combat de cavalerie, 237. Circonstances singuliéres de ce combat en ce qui regarde Céfar, 239. Vercingétorix vaincu se retire sous Alife , 240. Siége d'Alife , grand & mémorable événement , 241. Travaux de César. Armée rassemblée de toute la Gaule pour secourir la place, 244. Disette extrême dans Alise. Un des chefs propose de se nourrir de chair humaine , 247. Arrivée de l'armée

Gauloise. Trois combats consécutifs, où Céfar demeure toujours vainqueur, 251. L'armée Gauloise est dissipée, 255. Les assiégés se rendent. Vercingétorix prisonnier , 156. César passe l'hiver dans la Gaule, 257. Commentaires de César continués par un de ses amis, 258. Nouveau plan des Gaulois pour soutenir & continuer la guerre, 260. César pendant l'hiver subjugue les Bituriges & disperse les Carnutes , 261. Guerre des Bellovaques, conduite par eux avec autant d'habileté que de bravoure, ibid. Ils sont vaincus & se soumettent, 265. Comius, résolu de ne se fier jamais à aucun Romain, se retire en Germanie. Rai son de cette defiance, ibid. César travaille à pacifier la Gaule, en mêlant la douceur & la clémence à la force des armes, 266. Exploits de Caninius & de Fabius entre la Loire & la Garonne. Siége d'Uxellodunum, 269. César s'y transporte en personne, & force les assiégés à se rendre à discrétion, 271. Comius trompe par un artifice singulier Volusénus, qui le pourfuivoit, 275. Il bleffe Volusenus dans un combat, & fait ensuite sa paix, 276. La Gaule entiérement pacifiée, 277. César employe toute la neuvième année

de son commandement à calmer les esprits des Gaulois & à les gagner

par la douceur, 278.

S. III. MOUVEMENS DES PARTHES. 282. Les Parthes entrent en Syrie, & font repoussés par Cassius, ibid. Bibulus Proconsul de Syrie ne fait pas de grands exploits contre les Parthes, 285. Constance de Bibulus à la mort de ses fils , 186. Cicéron Proconsul de Cilicie. Raisons qui le déterminérent à accepter cet emploi, ibid. Ses exploits militaires. Il est proclamé Imperator, 288. Ce titre ne l'enfle point d'un vain orgueil, 289. Il demande & obtient Phonneur des Supplications, contre l'avis de Caton, qu'il avoit pourtant pressé de lui être favorable , 290. Equité, douceur, désintéressement de Cicéron dans l'exercice de sa Magistrature, 293. Modération & sagesse de sa conduite par rapport à son prédécesseur, 299. Il résiste avec fermeté à une demande injuste de Brutus , 304. Il tire d'un grand danger Ariobarzane, Roi de Cappadoce , 305. Il désire avec impatience la fin de son emploi, 309. Dernier trait de son désintéressement & de sa fermeté, 311. Il part, & sur sa route il apprend la mort d'Hortensius,

312. Triomphe de Lentulus Spinther, 313. Appius accufé par Dolabella, & abfous. Il est créé Censeur avec Pifon, 314. Il se rend ridicule par une sévérité, qui ne convenoit pas au reste de sa conduite, 316.

AVERTISSEMENT Au Sujet des Commentaires de César Sur la guerre civile.

# LIVRE XLIII.

S.I. T A vraie cause de la guerre entre L César & Pompée n'est autre que leur ambition, 327. Pompée depuis son troisiéme Consulat jouissoit presque d'une autorité absolue dans Rome, 328. Politique de César pour ne se point desfaisir du commandement depuis qu'il en eut été une fois revêtu, 329. Il se fait par-tout des créatures, 330. Il n'étoit plus tems de l'attaquer lorsque Pompée s'en avisa. Mot de Cicéron à ce sujet, 331. Le Consul M. Marcellus propose de révoquer César, ibid. Quelques Tribuns & le Conful Sulpicius s'y opposent, 332. César gagne à son parti L. Paulus & Curion, désignés l'un Consul, l'autre Tribun pour l'année suivante, 334. Divers Arrêtés du Sénat, auxquels s'opposent les Tribuns amis de César, 335. Deux mots remarquables de Pompée au sujet de ces oppositions, 338. Vrai point de vûe pour juger de la cause de César, ibid. Conduite artificieuse de Curion, 340. Sur la proposition de révoquer César, il demande que l'on révoque en même tems Pompée, 341. Modération affectée de Pompéc. Curion le pousse à bout, 343. Le Censeur Appius veut flétrir Curion: mais ne peut y réussir, 345. Maladie de Pompée. Fêtes dans toute l'Italie, lorsqu'il eut recouvré la santé, 346. Deux légions enlevées à Céfar, & transmises à Pompée, 348. Présomption de Pompée, 349. César au contraire prend habilement ses mesures, ibid. Les Consuls désignés pour l'année suivante, opposés à César, 351. Il écrit au Sénat, 352. Adresse de Curion pour amener le Sénat au point que vouloit Céfar, 354. Le Conful Marcellus ordonne à Pompée de défendre la patrie contre César, ibid. Curion s'enfuit de Rome, & se retire auprès de César , 354. Marc-Antoine devenu Tribun remplace Curion , 355. César fait des propositions d'accommodement, 357. L'accordétoit impossible entre Cesar & Pompée, parce

que tous deux vouloient la guerre, 358. Nouvelles lettres de César au Sénat, 359. Le Conful Lentulus anime le Sénat contre Céfar, 360. Décret du Sénat pour ordonner à César de licentier fes troupes, 361. Antoine s'y oppose. Contestation violente, ibid. On emploie la forme de Senatusconsulte usitée dans les derniéres extrémités, Antoine s'enfuit , 236. Céfar exhorte ses soldats à venger les droits du Tribunat violés, 363. Avec une seule légion il commence la guerre, 365. Passage du Rubicon , 366. César s'empare de Rimini, 368. Consternation affreuse dans Rome. Pompée accablé de reproches perd la tramontane, ibid. Pompée abandonne la ville, & est suivi des Magistrats & de tout le Sénat, 371. Partisans de Pompée & de César comparés ensemble. Caton seul vraiment partisan de la République , 373. Prétendus présages. Mort de Perperna , 376. Pompée fait des levées dans toute l'Italie. Différens chefs, qui agissent sous ses ordres, ibid. Négociation entre Pompée & César, peu sincére & infructueuse, 378. Labiénus passe du côté de Pompée, 381. Progrès de Céfar, 382. Il assiége Domitius dans Corfinium, ibid. Les troupes

de Domitius promettent de le livrer à César, 385. Lentulus Spinther, qui étoit dans Corfinium, obtient sa grace, 386. Domitius veut s'empoisonner. Son médecin lui donne un soporatif au lieu de poison, 387. César pardonne à Domitius, & à tous ceux qu'il avoit fait prisonniers avec lui, 388. César poursuit Pompée, qui s'enferme dans Brindes , 392. Nouvelles démarches de Cé-Sar vers la paix. Il a quelquefois alteré la vérité des faits dans ses Commentaires, 393. César assiége Pompée, qui passe en Epire, 395. Réstexion sur la fuite de Pompée, 397. César résolu d'aller en Espagne, envoye Valérius en Sardaigne , & Curion en Sicile , 398. Les peuples de Sardaigne chassent Cotta , & reçoivent Valérius , 399. Caton se retire de la Sicile, sans attendre Curion, 400. Incertitudes & perplexités de Cicéron , 402. César veut engager Ciceron à venir avec lui à Rome , & à paroître au Sénat. Cicéron le refuse. 414. Cicéron, après bien des délais, se rend enfin dans le camp de Pompée, 417. Caton blâme cette démarche : avec raison, 418. César vient à Rome, & affecte beaucoup de modération dans ses discours au Senat & au Peuple, 419. Tome XIII.

Il ne peut rien exécuter de ce qu'il avoit dessein de saire, 413. Il sorce, malgré l'opposition du Tribun Métellus, le Tresor public, & enlève tout ce qu'il y trouve d'or & d'argent, ibid. Sa douceur passe pour seinte: à tort, 416.

§. II. Avant que de partir pour l'Espagne, César distribue des Commandans en son nom dans l'Italie & dans plusieurs Provinces, 419. Marseille lui ferme ses portes : il l'assiége, 430. Pour la construction des ouvrages, il fait couper un bois sacré, 432. Il laisse le soin du siège à Trébonius, & continue sa route vers l'Espagne, 433. Forces de Pompée en Espagne. Afranius & Pétreius viennent se camper sur la Ségre près de Lerida, ibid. Il paroît que l'armée de Céfar étoit forte & nombreuse, Cavalerie Gauloise, 435. Il ferre les ennemis de près. Combat qui ne lui réussit point, 436. Il se trouve dans de très-grands embarras; 439. Il reprend la supériorité., 441. Il force les ennemis à abandonner leur camp, 443. Il les poursuit, & les empêche de passer l'Ebre, 445. Quoiqu'il put tailler en piéces les Légions ennemies, il les épargne, aimant mieux les réduire à mettre les armes bas, 449. Accord presque conclu entre les soldats

des deux armées. Pétreius en empêche l'effet. Cruauté de ce Lieutenant de Pompée. Clémence de César, 451. La guerre se renouvelle. César en harcelant'& mattant les ennemis, les force à serendre, 454. Entrevûe d'Afranius avec Céfar, qui exige pour unique condition que les troupes de ses adversaires soient licentiées, 458. Cette condition estacceptée & exécutée, 460. César réduit sans peine l'Espagne ultérieure, après quoi il se rend devant Marseille, 461. Récit de ce qui s'étoit passé au siège de Marseille en l'absence de César, 464. Perfidie imputée aux Marseillois avec affez peu de vraisemblance, 468. Conduite sévére de César à l'égard des Marfeillois, mais fans cruauté, 470. Le parti de César reçoit un échec en Illyrie, 471. Les soldats d'une cohorte au service de Cefar, aiment mieux se tuer les uns les autres que de se rendre, 472. Curion passe en Afrique, pour y faire la guerre contre Attius Varus, & contre Juba Roi de Mauritanie, 473. Premiers avantages remportés par Curion, 475. Varus tûche de lui débaucher ses troupes; ibid. Fermeté de Curion dans ce danger. Ses discours au conseil de guerre, & aux soldats, 477. Les sol-Bbij

dats lui promettent fidelité, 483. Il défait Varus, ibid. Juba vient au secours de Varus. Présomption de Curion, 486. Bataille où l'armée de Curion est defaite entiérement, 489. Curion se fait tuer sur la place, 490. Sort sunesse de presque tous ceux qui n'avoient point péri dans la bataille. Arrogance & cruauté de Juba, 491. Réstexion sur le malheur & la temérité de Curion, 492.

# LIVRE XLIV.

§. I. Efar nommé Dictateur par Lépidus Préteur de la ville, 497.

La neuviéme Légion de César se sou-léve, ibid. Fermeté & hauteur avec laquelle il fait rentrer les mutins dans le devoir, 498. Fasse & indécence de la conduite d'Antoine, 500. César vient à Rome, prend possession de la Dictature, se fait créer Consul, & préssed à l'élection des autres Magistrats, 501. Réglement en saveur des débiteurs, 593. Rappel des exilés., ibid. Les ensans de droit d'aspirer aux charges, 504.

Mouvemens de Calius & de Milon. Leur mort, 505. Préparatifs de Pompée : ses troupes de terre, 511. Bibulus Amiral, 513. Pompée anime les exercices militaires en y prenant part lui-même , 514. Zêle & affection générale pour la cause de Pompée, 515. Assemblée du Sénat tenue à Thessalonique par les Confuls. Pompée déclaré seul chef, 516. Sécurité de Pompée sur le passage de César en Gréce, 518. Empressement de César pour faire le trajet, ibid. Il passe en Gréce avec 20000 soldats légionaires, & 600 chevaux, 519 Il dépêche Vibullius à Pompée, pour lui faire des propositions d'accommodement, 522. Il s'empare de presque toute l'Epire. Pompée arrive assez à tems pour sauver Dyrrachium, & campe vis-à vis l'ennemi, la riviére d'Apsus entre deux, 524. La flotte de Pompée empêche les troupes laissées en Italie par César de passer la mer. Mort de Bibulus, ibid. Réponse dure de Pompée à Vibullius, 526. Nouvelles avances de Céfar, toujours rebutées , ibid. Les troupes restées à Brindes tardent à venir joindre César, 528. Il entreprend d'aller luimême les chercher. Mot célébre de Cé-

far au Patron de la Barque , 536; Ardeur des soldats de Cefar, 531. Sur de nouveaux ordres Antoine passe d'Italie en Gréce avec quatre Légions, 532. Métellus Scipion améne à Pompée les Légions de Syrie. Conduite tyrannique de ce Proconsul, 536. Trois détachemens de l'armée de César envoyés en Etolie, en Thessalie, en Macédoine, 538. Pompée évite d'en venir à une bataille , 540. César entreprend d'enfermer Pompée par des lignes, 541. Divers combats autour des lignes, 542. Bravoure prodigieuse d'une cohorte de Céfar, & furtout du Capitaine Scéva, 544. Patience incroyable des troupes de César dans la disette , 546. Négociation infructueuse entamée par César avec Scipion , 547. L'armée de Pompée souffre beaucoup, 548. Deux officiers Gaulois attachés à Céfar, désertent, & indiquent à Pompée les endroits foibles des lignes de son ennemi, 549. Pompée force les lignes de César, 550. César prend le parti de se retirer en Thessalie. Hante & douleur de ses soldats, 553. Pompée conseillé de passer en Italie , aime mieux rester en Grece , 555. Céfar joint Calvinus , 557. Ses arrangemens différens selon

les desseins que pouvoit former Pompée, ibid. César emporte d'assau la ville de Gomphi en Thessalie, 558. Il épargne celle de Métropolis, 560. Il vient à Pharsale. Pompée le suit, ibid.

Fin de la Table.

349131

De l'Imprimerie de CL. SIMON, rue des Mathurins, 1779.



value of the second sec

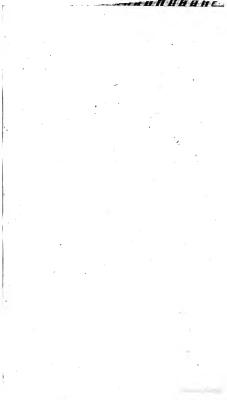

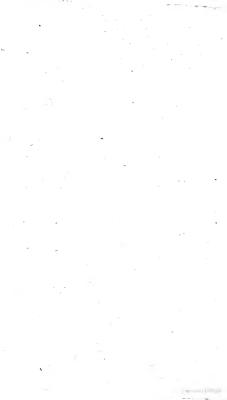





